

L'bior pism polityernych z r. 1846. \_ 40

RKp. 7807 III.



3175 Fraws.

VI. 6.61.





Ninis

14763.711\_

Minerary when from Do duly 1846.

Sublicter Universy let forgi Mondain

o behours \_

Tomaszowi Majenstriemu?

Budonniexemu Universytetu Tagielloristriego.

przyjacielowi rodziny maszej

m dowo'd szacrimen

oficirije

Tonef Louis sym.

w dnie 21 Grudnia 849.

Niniejsky bier urugetuitem d. 22 sierginia 1897. Tokef Wousel-Louis.

Minieydry shor from admi dulego 1846. Bibliokere Univery lehn jagiellomlun o finning -13 15 Sycz 1852. To. Majerrelu'
18 nd. aharis nos verystritan d. 22 scenzin 1897. Jose

qu'ils viennent de soumettre a la delibe, oution; a fin qu'ils soient à mune de premere les mesures que la inconstance digura Coucovie a 17 fevrier 1846 Westernling L. Palmines & Engethandt ( I Tuesa change) Objavy sichwarmanie wielliege wiche Mehmala do e ad powied in acolletwick verience amystow Doesato we struct of sew unposobi ence oriadly to tute say in min uses crain in typo missile i worsptha 800 walon programation, in raburrance of our natural jeding chiefe influenching me Mor con nichus zatorou rają uph ornallow w szakie z unagi se zagranie trullow ata aujarych takung group oty do shirania Ladyware progressing, so lount pointermonaugue jest co do stane mech ice mespethojosyt best w selvesie wolnym Somme tego involvaja na suraj obouriga youto Sinat miniagor runginger ongli sa - lado predetauriele duorrio protego graving regneste mice by his sheet of ani jamile Ropyton Peras we uniacto, ery In six snowed awanger scerte wie Hill Dary. wateres staure crote waryshin wyfiin Sentous carradonie sto sownys wood Kow hour - Cay bring no webie objoured in were an extragarance exchape " To adon iakie Ku temu sa Komiconce us nace cry gor searing in entere cookerty was 20stana - 17: Litiga 1846
Drever Smate - Ogrowiedi Senalows Libindey La Conference de Dendantes en is shoro nie posiada sortow do Lapobierenia raburrenious i 2 gastes A S. Edl, be President & an landele Lie na ravadrenic jadie prodetawiciele stanowski werevai o pomoc & nw. Les eousfignes Residens nge komendanta wyska ande. ne I tuto this I trunge & it the usfri vienment I receive of note en date logovne i +). aujourd him, peur lagerelle le louable Wondow of hebogs 1846 I mate went bien her niformer quil na in filere Nouis

Comi La Conference La Deridano La trois hauter lowers Protestricer the state of someth Son Eucliere Monsieur le Provident of an landel Sinet & la Ville libre I Comover. (: Tuns a crevie) Der ogmetoner non équivagues Objavy michowrnacrue wielkiego wrbu. it me grande furmentation de esporte venia umystow Dawsto sie pornaé od pew nego crasu w tyu miescie i wsrystko dor se manifestent depuis quelque tums wales przypuorerać, ne rabarrenia powal-nej natury jednej chwili wybuchuać mu ga-en cette ville, at tout porte à croire que les trombles sévices soit sur le Podpisani przypuszczają, re Lenat point dertater. Les souspignes doive poinformowanym jest co do stance veces, suppres que le louable d'inat est m's Tominus tego mu araja, raswoj obowiejre. forme de est etal & chorer Mr re - jado predstawicisle Iworow protegu font par consignent un devoire come jayde rapytai Brad w. miasta, cry jet w stance stawic croto wryshim wyrad. Depresentant he hanter lover fre, hour - Cry bievre us diebie objourevaint testrices of Terrander an Jon owner vose ra utrzus anie spohoje w Kradowy de la vice libre, s'il est en merure de cry que asautuje da catose osobieta wer. paine face a tout evenement, o'il mind stail missidation i ochrone poscholo I mo carslu od wsrellich najasci sur lesi de mettre la tranquillité de Podrisario ocrebuja od Senates Oswial. Incurvie à l'abri de Toute atternte crevic serveys, co do warney hwesly Ir garantir la sur de personelle de podanej pod navado i - govi według teg driatae beder tous ber habitum it it sawegarder stanogeth wednesd a primar to him les suifiens des trois suiface en le curation there just they othersee, la moind or attente, he was no inge home days would analy Les roussignes attendant de la loyante du louable senat un declination franche et aplicate sur les graves questions ego wrbu. etho dor in power-bure me Senat a viery protegue to, cry jet wyrad. vie vzial Kradowr, ity war. oselslw ci – Oswiad: vestyi tuy teg restions

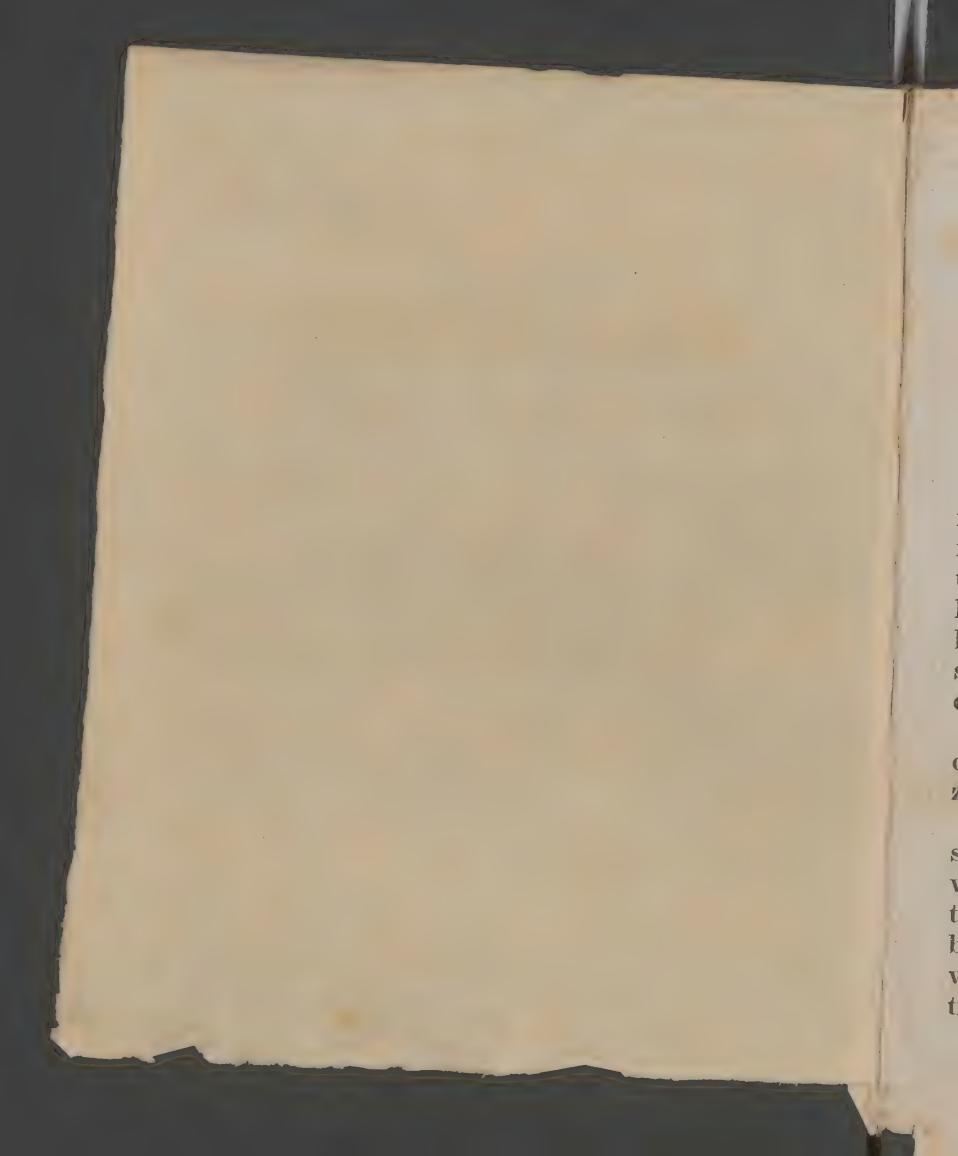

## SENAT RZĄDZĄCY

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Nadzwyczajny zbieg okoliczności zagrażających naruszeniem bezpieczeństwa osób i własności Obywateli i Mieszkańców Miasta Krakowa wywołał konieczną potrzebę zwiększenia siły zbrojnéj w kraju tutejszym.— Pomoc w téj mierze udzieloną została Rządowi W. M. Krakowa nadesłaniem w dniu dzisiejszym Oddziału wojska jednego z Trzech Najwyższych Protegujących Mocarstw.

Środek ten doradziły jedynie ostrożność i troskliwość o utrzymanie prawego porządku i odwrócenie grożących zamachów.

Co podając do powszechnéj wiadomości spodziewa się Senat, że Obywatele i Mieszkańcy Miasta Krakowa uważając środek wyż wzmiankowany jako dowód troskliwości o dobro téj krainy, będą umieli ocenić to dobrodziejstwo, tudzież spokojném i Obywatelskiém zachowaniem się, wesprą usiłowania Rządu krajowego w utrzymaniu prawego porządku.

Kraków dnia 18 Lutego 1846 r.

Za Prezesa Senatu

J. Księżarski.

Sekretarz Jlny Senatu

J. Słoninski.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.



## SENAT RZĄDZĄCY

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Gwałtowne zdarzenia zaszłe w nocy dnia dzisiejszego objawiające zamachy zbrojne na prawy porządek i naruszające bezpieczeństwo publiczne, powodują Senat Rządzący w duchu objawionéj sobie potrzeby przez Władze Wojskowe do zawiązania na podstawie §§. 500 i 501 K. K. Cz. 1, tudzież 663 Kod. wojskowego Sądu Dorażnego. – Jakoż niniejszym zawiązawszy stósownie do §. 502 K. K. Cz. I. Sad Doraźny zawiadamia wszystkich mieszkańców o ustanowieniu tegoż Sądu który z godziną 3cią po południu w dniu dzisiejszym urzędowanie swe rozpoczyna, a zarazem wzywa wszystkich jakikolwiek udział w wyżej rzeczonych zamachach mieć mogacych, aby od wszczynających zamieszanie oddalili się i wszelkim rozporządzeniom Sądu Doraźnego posłusznemi byli; w przeciwnym bowiem razie, każdy później w takowem zamieszaniu schwytany podług surowości Sądu Doraźnego śmiercją ukarany zostanie.

Kraków d. 21 Lutego 1846 r.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
J. Słoninski.

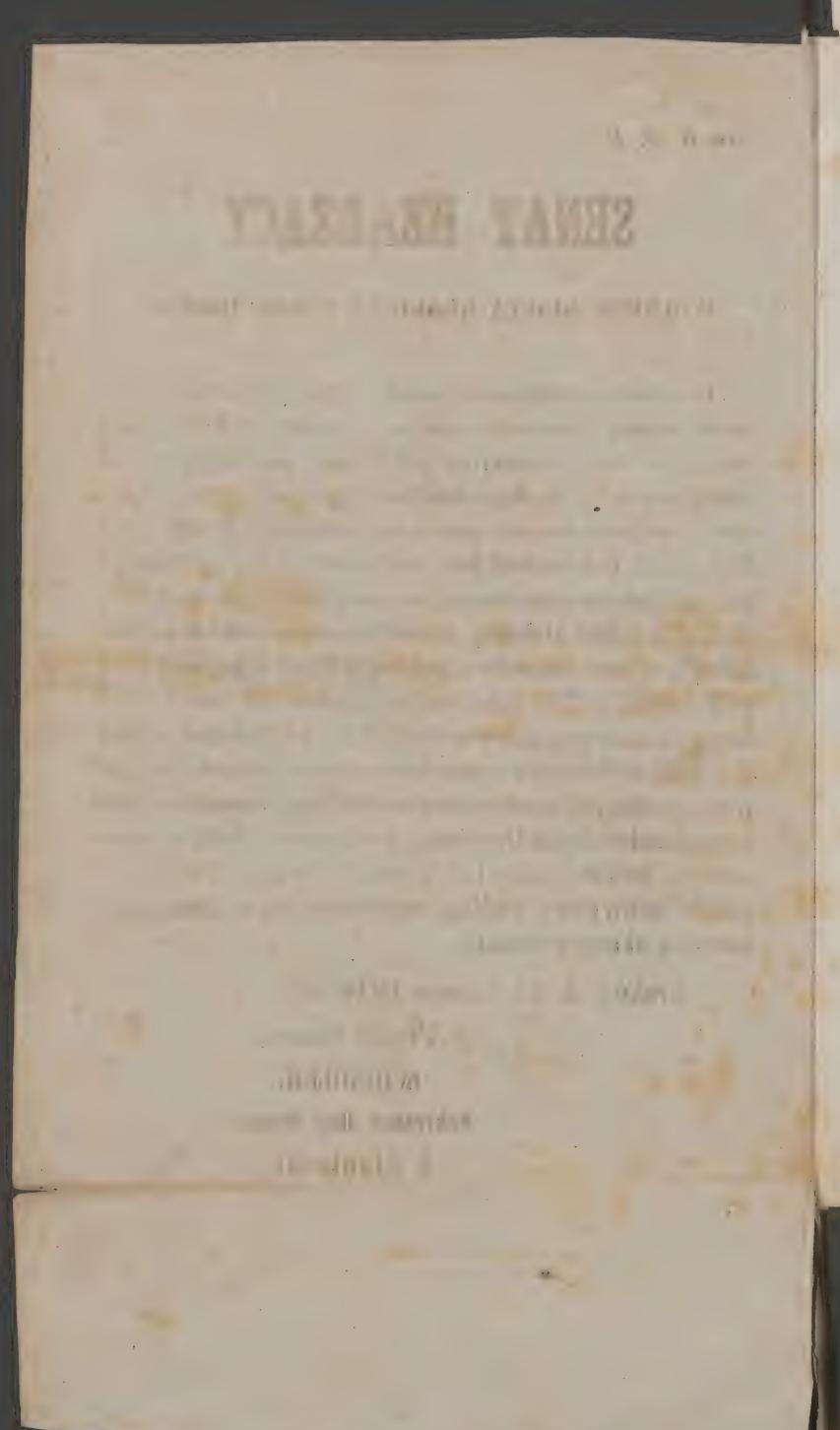

Z

# 

Wysłana z pośród Obywateli delegacya wróciła z oświadczeniem, że Rząd i wszelkie władze a nawet siła zbrojna zajmująca Miasto przez dwa dni opuściły go a zostawiły samemu sobie.

W takiém położeniu rzeczy, Obywatele osiedli, przyjaciele porządku i bezpieczeństwa mają obowiązek czuwania nad zachowaniem spokojności publicznéj. Idzie o
utworzenie organu, któryby z Władzą która Miasto zająć może wszedł w Imieniu jego w komunikacyą i oprócz
czuwania nad bezpieczeństwem własności, potrzeby jéj
w drodze słusznego rozkładu zaspokoił.

Postępując zatém z natchnienia tak szlachetnego, którym w wszelkich kolejach Kraju naszego odznaczali się Współrodacy nasi, obwieszczamy wszystkich przyjaciół porządku, że w celach powyższych zawiązanym został Komitet, złożony z osób:

Józefa Wodzickiego Piotra Moszyńskiego Józefa Kossowskiego Leona Bochenka Antoniego Helcla (Syna)

Któremu témczasowo powierzoném jest załatwienie wszy. stkiego co może doprowadzić do powyższego celu.

Obywatele Miasta Krakowa! w Imieniu tego porządku, którego zachowanie tak Wam drogim być powinno, i téj publicznéj cnoty jaka zawsze cechowała Waszych szlachetnych Przodków, wzywamy Was abyście téj témczasowej władzy posłusznemi byli.

Kraków d. 22 Lutego 1846 r.

Józef Wodzicki, Piotr Moszyński, Józef Kossowski, Leon Bochenek, Antoni Helcel (Syn).— (2) nawa 

Spisa wego

> strona rych : lego ! dające z dod Litwe przez migra Rządi austr

wstar natyo niebe

dopó przy stęps za z my :

### PROTOKÓŁ

Spisany na dniu 22 Lutego 1846 roku o godzinie 8méj wieczorem przez niżéj podpisanych w celu objęcia Rządu Narodowego Rzeczypospolitéj Polskiéj.

Czternastoletnie usiłowania prawych Synów Ojczyzny w celu odzyskania bytu Narodowego wywołały we wszystkich stronach ujarzmionéj Polski liczne sprzysiężenia narażające Członki tychże na najokropniejsze niebezpieczeństwo; mimo których jednak udało się nareszcie związać wszystkie w jeden kierunek, to jest odzyskanie Ojczyzny przez usamowolnienie cartego Ludu Polskiego. Dnia 24 Stycznia b. r. Wydziały wszystkich związków całéj Polski oddały Władzę w ręce Rządu składającego się z pięciu osób wybranych od Księstwa Poznańskiego, Miasta Krakowa i jego Okręgu, Galicyi, Rusi i Emigracyi z dodanym Sekretarzem; któren to Rząd miał uzupełnić się przez przybranie dwóch Członków za Polskę Kongresową i za Litwę. Członkowie wybrani i Sekretarze Władzę im powierzoną przyjęli i przed dniem 21 Lutego na wybuch powstania przeznaczonym mieli się zgromadzić w Krakowie; jakoż istotnie Członkowie za Miasto Kraków i jego Okręg, za Galicyję i Eprzeznaczonym mieli się zgromadzić w Krakowie; jakoż istotnie Członkowie za Miasto Kraków i jego Okręg, za Galicyję i Eprzeznaczonym mieli się stawili, zaś Członek za Księstwo Poznańskie został uwięzionym, a Członek za Ruś i Sekretarz Rządu na miejsce przeznaczenia dotąd nie zdążyli; nakoniec Członek Rządu za Emigracyję wybrany przez wkroczenie wojska austryjackiego do Krakowa na niebezpieczeństwo utraty wolności narażony, schronił się chwilowo za granicę.

W téj chwili ruch powszechny Miasta Krakowa i najnowsze wiadomości ze wszystkich stron okazują dowodnie, iż powstanie jest wolą Boga i całego Narodu Polskiego, wkładają zatém na pozostałych Członków Rządu święty obowiązek ujęcia natychmiast im powierzonéj Władzy tém więcej, iżby inaczej popęd najświętszy mógł się wyrodzić w bezrząd i narazić na niebespieczeństwo braci Obywateli, udziału w powstaniu mieć nie mogących.

Przybierając do grona Rządowego Obywatela z Polski Kongressowéj, któren władzę przyjmuje, podajemy sobie więc nawzajem ręce i poprzysięgamy w obliczu Boga i Narodu Polskiego, iż władzę Rewolucyjną tak długo wykonywać będziemy, dopóki cała Polska wyjarzmioną nie będzie, iż za środek do tego celu uznajemy poruszenie całego ludu przez zniesienie przywilejów i nadanie bezwzględnéj własności ziemi dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadanych, iż za wszelkie następstwa dzisiejszego czynu odpowiedzialność przyjmujemy i każdego ktoby się naszym postanowieniom odważył sprzeciwiać za zdrajcę Ojczyzny uważać i stósownie z nim postępować będziemy, tak nam Boże dopomóż! Sekretarzem naszym mianujemy Karola Rogawskiego. W dowód czego nasze własnoręczne podpisy

Ludwik Gorzkowski

Jan Tyssowski

Alexander Grzegorzewski

### 

------

Cotennasteletnie nain anarych Synas Obrases wech advistant byta Sonada, in available newstands

o bigge

Libertonia de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya

Address of February of

( 1. maktad)

### MANIFEST

# RZĄDU NARODOWEGO, RZECZYPOSPOŁITĖJ POLSKIĖJ

#### POLACY!

Godzina powstania wybiła — cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta — powstali już Bracia nasi w X. Poznańskiém, w Polsce Kongresowéj, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem i przemocą. — Wszak wiécie co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszéj młodzieży gnije w więzieniach, starcy co wspierali nas radą oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiéj powagi, słowem każdy kto czynem a nawet myślą tyko pragnął żyć umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Odbiły się w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milionów zaknutowanych — wywiędłych w podziemnych lochach — pędzonych w szeregach ciemięzców — męczonych wszystkiém czemu tylko siła człowieka wystarczy — wydarli nam sławę — zabraniają nam naszego jezyka — niepozwalają wyznawać Wiary Ojców naszych — kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego — uzbrająją braci przeciw braci — sieją potwarze na najgodniejszych Synów Ojczyzny. Bracia! jeszcze krok tylko a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka — wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszéj, żeśmy z najpiękniejszéj krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pustynie — żeśmy lud najbitniejszy dozwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę — mówić obcym językiem i być niewolnikami gwałcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy Ojeów naszych męczenników za sprawę narodową, abyśmy się ich pomścili, wołają na nas niemowlęta abyśmy im utrzymali Ojczyznę od Boga nam powierzoną — wołają na nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszéj zasadzie narodowości — woła na nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać będzie.

Jest nas dwadzieścia milionów, powstańmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszéj żadna nieprzemoże siła, będzie nam wolność jakiéj dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład spółeczeństwa, w którym każden podług zasług i zdólności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywiléj żaden i pod żadnym ksztaltem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieochybną pomoc całego społeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią z Dóhr Narodowych.

Polacy! nieznamy odtąd między sobą żadnéj różnicy, jesteśmy odtąd Braćmi, Synami jednéj Matki Ojczyzny, jednego Ojca Boga na Niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi Orężowi naszemu i da nam zwycięztwo; ale aby wysłuchał głosów naszych nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamijmy poświęconéj broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: "Poprzysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyznie mojéj Polsce! poprzysięgam poświęcić jéj wszystkie moje widoki osobiste majątek i życie! poprzysięgam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu w Krakowie na dniu 22 m. t. o godzinie ósméj wieczorem w domu pod Krzysztoforami zawiązanemu i wszystkim Władzom od tegoż postanowionym, tak mi Panie Boże dopomóż".

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rządowym umieszczonym w osobnych odciskach, na całą Polsky rozesłanym i natychmiast we wszystkich kościołach z ambon i we wszystkich gminach przez przybicie na miejscach publicznych obwieszczonym.

W Krakowie dnia 22 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski. Jan Tyssowski. Alexander Grzegorzewski.



### MANIFEST

# BYADU NARODOWNYO BYMYYPOSPOLITÉJ POLSKIKJ

#### POLACY:

Godzina powstania wybiła— cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta— powstali już Bracia nasi w X. Poznańskiém, w Polsce Kongresowéj, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem i przemocą.— Wszak wiście co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszéj młodzieży gnije w więzieniach, starcy co wspierali nas radą oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiej powagi, słowem każdy kto czynem a nawet myślą tyłko pragnął żyć umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w więzieniu, lub co chwiła jest na to wystawiony. Odbiły się w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milionów zaknutowanych — wywiędłych w podziemnych lochach — pędzonych w szeregach ciemięzców — męczonych wszystkiem czemu tylko siła człowieka wystarczy — wydarli nam sławę — zabraniają uam naszego języka — niepozwalają wyznawać Wiary Ojców naszych — kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego — uzbrają braci przeciw braci — sieją potwarze na najgodniejszych Synów Ojczyzny. Braciał jeszcze krok tylko a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka — wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszéj, żeśmy z najpiękniejszej krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pustynie — żeśmy lud najbitniejszy dozwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę — mówić obcym językiem i być niewolnikami gwałcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy Ojców naszych męczenników za sprawę narodową, abyśmy się ich pomścili, wołają na nas niemowlęta abyśmy im utrzymali Ojczyznę od Boga nam powierzoną — wołają na nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszej zasadzie narodowości — woła na nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać będzie.

Jest nas dwadzieścia millionów, powstańmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszéj żadna nieprzemoże siła, będzie nam wolność jakiéj dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład spółeczeństwa, w którym każden podług zasług i zdólności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieochybną pomoc całego spółeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią z Dóbr Narodowych.

Polacy! nieznamy odtąd między sobą żadnéj różnicy, jesteśmy odtąd Braćmi, Synami jednéj Matki Ojczyzny, jednego Ojca Boga na Niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi Orężowi naszemu i da nam zwycięztwo; ale aby wysłuchał głosów naszych nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamijmy poświęconéj broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: "Poprzysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyznie mojéj Polsce! poprzysięgam poświęcić jéj wszystkie moje widoki osobiste majątek i życie! poprzysięgam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu w Krakowie na dniu 22 m. t. o godzinie ósméj wieczorem w domu pod Krzysztoforami zawiązanemu i wszystkim Władzom od tegoż postanowionym, tak mi Panie Boże dopomóż."

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rządowym umieszczonym w osobnych odciskach, na całą Polskę rozesłanym i natychmiast we wszystkich kościołach z ambon i we wszystkich gminach przez przybicie na miejscach publicznych obwieszczonym.

W Krakowie dnia 22 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski. Jan Tyssowski. Alexander Grzegorzewski.



### MANIFEST

## BRADA NVBODOARGO BRERALDRADADPILRI BOTRAIRI

DO MARODU POLSKIEGO.

### POLACY:

Godzina powstania wybiła — cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta — powstali już Bracia nasi w X. Poznańskiem, w Polsce Kongresowej, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem i przemocą. — Wszak wiecie co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach, starcy co wspierali nas radą oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiej powagi, słowem każdy kto czynem a nawet myślą tylko pragnął żyć umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w więzieniu, lub co chwiła jest na to wystawiony. Odbiły się w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milionów zaknutowanych — wywiędłych w podziemnych lochach — pędzonych w szeregach ciemięzców — męczonych wszystkiem czemu tylko siła człowieka wystarczy — wydarli nam sławę — zabraniają nam naszego języka — niepozwalają wyznawać Wiary Ojców naszych — kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego — uzbrajają braci przeciw braci — sieją potwarze na najgodniejszych Synów Ojczyzny. Bracia! jeszcze krok tylko a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka — wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszej, żeśmy z najpiękniejszej krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pustynie — żeśmy lud najbitniejszy dozwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę — mówić obcym językiem i być niewolnikami gwałcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy Ojców naszych męczenników za sprawę narodową, abyśmy się ich pomścili, wołają na nas niemowlęta abyśmy im utrzymali Ojczyznę od Boga nam powierzoną — wołają na nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszej zasadzie narodowości — woła na nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać będzie.

Jest nas dwadzieścia milionów, powstańmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszéj żadna nieprzemoże siła, będzie nam wolność jakiéj dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład spółeczeństwa, w którym każden podług zasług i zdólności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywiléj żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieochybną pomoc całego spółeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią z Dóbr Narodowych.

Polacy! nieznamy odtąd między sobą żadnéj różnicy, jesteśmy odtąd Braćmi, Synami jednéj Matki Ojczyzny, jednego Ojca Boga na Niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi Orężowi naszemu i da nam zwycięztwo; ale aby wysłuchał głosów naszych nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamijmy poświęconéj broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: "Poprzysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyznie mojej Polsce! poprzysięgam poświęcić jej wszystkie moje widoki osobiste majątek i życie! poprzysięgam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu w Krakowie na dniu 22 m. t. o godzinie ósméj wieczorem w domu pod Krzysztoforami zawiązanemu i wszystkim Władzom od tegoż postanowionym, tak mi Panie Boże dopomóż."

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rządowym umieszczonym w osobnych odciskach, na całą Polskę rozesłanym i natychmiast we wszystkich kościołach z ambon i we wszystkich gminach przez przybicie na miejscach publicznych obwieszczonym.

W Krakowie dnia 22 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski.

Jan Tyssowski.

Alexander Grzegorzewski.

(3 maritan)

Ner

jego j Sąd V

szczy użycie

K zdrajo

poroz są sł przes

wém nach kich

Sel

## USTAWA REWOLUCYINA.

#### Artykuł I.

Rząd Rewolucyjny jest jeden dla całéj Polski, absolutny, Narodowi odpowiedzialny.

#### Artykuł II.

Każden, komu Rząd lub Władza od Rządu postanowiona, jakikolwiek Urząd, Dowództwo lub stanowisko chwilowe tylko, oznaczy, obejmie i wykona takowe pod karą śmierci.

#### Artykuł III.

Ktokolwiek zdolny dźwigać broń, we 24 godzinach po ogłoszeniu powstania w miejscu jego pobytu pod rozporządzenie Władzy miejscowej się nie stawi, pójdzie jako zbieg pod Sąd Wojenny.

#### Artykuł IV.

Rabunek, samowolność nad osobą chociażby winną, wymaganie czynszów lub pańszczyzn, opiéranie się czynne, szpiegostwo, przeniewierzenie grosza publicznego, nadużycie władzy urzędowej i przywłaszczenie Władzy ulega karze śmierci.

#### Artykuł V.

Każden kto formuje kluby, komitety lub stowarzyszenia bez upoważnienia Rządu jest zdrajcą Ojczyzny.

### Artykuł VI.

Każda Gmina wystawi natychmiast w swoim obrębie tyle znaków alarmowych, ile dla porozumienia się ze wszystkiemi Gminami ościennemi, okaże się potrzebném. Znaki te, są słupy lub drzewa okręcane słomą i oblane smołą, zniweczenie takiego słupa lub przeszkadzanie w zapaleniu ulega karze śmierci.

### Artykuł VII.

Godłem Narodowém jest kolor biały z amarantowym i Orzeł biały na tle amarantowem z skrzydłami do lotu rozciągnionemi, z głową na prawo zwróconą trzymający w szponach wieniec dębowy, na lewo wieniec laurowy. Orzeł ten jest także pieczęcią wszelkich Władz i Sądów Narodowych.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski Jan Tyssowski Alexander Grzegorzewski



## RZĄD NARODOWY

do

### Braci Izraelitów.

### Polacy:

Godzina pojednania się z sobą rodzin spółeczeńskich wybiła. Byliście pod zarządem wrogów uważani za oddzielny naród. Rewolucya przyjmuje was na łono spółeczeńskie, zapewnia wam jako braciom jednéj ziemi prawa ludzkie— i zawita was jako Synów Ojczyzny godnych wyswobodzenia i otrzymania bezwzględnéj równości. Gdy atoli używanie praw i pełnienie obowiązków powinno być odpowiedne, przeto wzywa was Rząd Rewolucyjny do szeregów Obrońców— i oświadcza że wszelkie Manifesta wydane i wydać się mające stósują się i do Polaków Izraelitów.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 r.

L. Gorzkowski.

Jan Tyssowski.

A. Grzegorzewski.

Rogawski Sekr.

Londoney Strany Benjacene ita a zetritam. priner Bago mianen anymi. Triato sien Unassonie no domes grus my III pod L. 387 pring Glommym Aynum Stojazym 2. 23 Luligo 1846. o godhinie 10 rano. Winden ad Enny Vienisation toniatorego agroma daili viz delnicy stratej aa myrokna naradaza donovaca rajnovili na ta afa sataba strary Beapie-End stora Ob. Bronistana Pracingsviege sas ma promocuisson Donoday i Streformi Ob: Michasa Ba. Deniego- Transcisana daletago Ganronisticego, Co. rynna Wodas higo i Intoniego Heltzla vyna\_ Nastegonie aas ura goanjag strak bet puitenskra 1º Perene de miestarianeon Miranona no. Daisi; uchon alili de & in aly comiant of to Thomas by e majagea. L'és de ini is origet te Mtribereya, anybrac vobie Dais siglimition iku utima la politichingels, turaità ha terreon snoich na jarry paden pottricky 30 Downovacy Maixelnego hav by seen cheta Joseo eni Now rounie jan ad intanton by de ornang Tizegolu a proez vepolnej ntaystnin Nonar dy transa michies na a pranego ramiconia na Levo priamie homa Dacis igtiney 200 bela mili juit epasses in spafobie non and y ami age and na linej rgceto Sumite banacky miejsce i biche trody i 13 port Son accey Inemu utstrymujac dohom osobis cie maar a Dies ig kustiami nad postadusiem flraky.

5. Estorma vinatera bedrie zanone na Estommyes Conachu douge natey Vetrical sixae & die mie o godzinie & rano bre ynama a bre mia jaky-(Maga amoca Vetirien na mogazopeh mice France, aby motina houng tran uformenae\_ I trake if detroise postara dece aby so strake, ponotany waxey by & n brown adopathony a ba Thenien aby do strany mie naletacy bromipal nej nie pasiadali, ale tanona, u deluita alo agwing gro. obnym de jej me Frenia wetirelali-Josef Wodricki 8. Sh 13



Pisme to w świąt proc Dzień | Egodzina | w Od dijest świati niespod wnie jak miały midane były Od r bliczności niach w też w Gatewoga, a sobienia tedy, w os gdy w os ruszeń pomijał zaw zmiany, w ła się na jejś wyoł przywięzy Wyp tury poru z sobą kr trzymywa kach i za znaczali i dotyczące Powi niewiare, Krakows rzacyjnych prowadzo cników znowu v być musi licya Kra kszéj czę i oddana stryackieg niem Dy dzielały j

Kra

Pismo to wychodzi podziennie oprócz piedziel i świąt proczysty ch w druksrni Stanisłowa Gieszkowskiego.



Zaliczenie na trzy miesiące złotych dziesięć miesięcznie złotych cztery, numer pojedynczy groszy dziesięc.

### GAZETA KRAKOWSKA.

|                  | Sa the Real Control             |                                                          | BSERWACYI        | E METEOROLO              | METEOROLOGICZNE.     |                                        |  |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|--|
| Dzień<br>godzina | Bar. do 00 R.<br>w miar. paryz. | Stop. ciepla<br>pudl. Rean.                              | Psycho-<br>metr  | Wistr                    | Stan Atmosfery       | Zjawiska napowietrzne<br>i różne uwagi |  |
| 21 2             | 27" 2, 550<br>4, 637            | $\begin{bmatrix} -0^{\circ} & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ | 1, 90 2<br>2; 13 | Cachodni mocny<br>średni | Pochmurno<br>Chmurno |                                        |  |

Krakow dnia 23 Lutego 1846 r.

Od dnia 18 b. m. spokojne miasto nasze jest świadkiem wypadków, tak nadzwyczajnych i niespodziewanych, że interes prawdy równie jak i historyi nakazuje, ażeby tak jak miały miejsce do publicznej wiadomości podane były.

Od niejakiego czasu, krążyły pomiędzy publicznością wieści, o zamierzonych poruszeniach w różnych częściach Polski, mianowicie też w Galicyi. — Wieści te powiększała albo trwoga, albo nadzieja, a to stósownie do usposobienia tych, którzy je sobie podawali. Lecz gdy w ostatnich dwóch latach, podobne wieści nieraz już krążyły, gdy termin nawet poruszeń podobnych po razy kilka zapowiadany, mijał zawsze żadnej za sobą niesprowadzając zmiany, w ieksza część publiczności, zapatrywała się na nie i tym razem jako na dzieła czyjejś wyobraźni, i żadnej prawie do nich nie przywięzywała Ceny.

Wypada dodać, że co do celu nawet i natury poruszeń o których mowa, niezgadzały się iz sobą krążące podania; i wtedy, gdy jedni utrzymywali, że będą miały miejsce w widokach i zamiarach antisocyalnych, drudzy naznaczali im cele wyższe i naród Polski bliżej dotyczące, bo polityczne.

Powszechna te że tak powiedzieć meżna niewiarę, podzielał ile się zdaje i były Rząd Krakowski, który od ostatnich zmian organizacyjnych w Rzeczypospolitej Krakowskiej zaprowadzonych, mieścił się w ręku pełnomocników Dworów protegujących, których znowu woli, Senat Rządzący, posłusznym być musiał organem; podzielała ją i była Policya Krakowska, złożona jak wiadomo w większej części zurzędników z Austryi przybyłych i oddana pod naczelnictwo Kommissarza Austryackiego, urzędującego w Rzpltej pod Imieniem Dyrektora Policyi W. M. Krakowa; podzielały ją równie i liczne Kommissye Słedcze

tak zwane Sądy zjazdowe, złożone z Sędziów delegowanych z Państw ościennych, którym od czasu zmian ostatnich, mimo sądów miejscowych, powierzonym było nieustające śłędztwo przestępstw tak zwanych politycznych i ich ukaranie. Dla dopełnienia wreszcie obrazu, nie można pominąć, że niewiarę o któréj mowa, podzielała i nowa milicya krakowska, czyli korpus wojska Čes. Austryackiego, przebrany w mundury tutejszo krajowe, z 480 ludzi złożony i pełniący służbę bezpieczeństwa w Mieście i Okręgu, od czasu ewakuacyi Rzpltéj Krakowskiej przez wojska Čes. Austryackie.

Miasto przeto było spokojne. Chodziły wprawdzie wieści, ale im ani Rząd, ani siła miejscowa, ani wreszcie większa część mieszkańców, nie dawali wiary; a tym mniej przypuszczali, żeby się w Krakowie i tak rychło ziścić kiedy miały.

Tymczasem dnia 18 o godzinie 8 zrana, z niemałym przerażeniem mieszkańców Krakowa, oddział Wojska Austryackiego złożony z 1200 piechoty, 300 jazdý i 9 armat, wkroczył nagle z Podgórza do miasta Krakowa. — Oddział ten, szedł pochodem wojennym, z nabita bronią, z zapalonemi lontami, i przy odgłosie muzyki z rozwiniętemi sztandarami, zajął natychmiast rynek i główny odwach miejski.

Można sobie łatwo wystawie osłupienie mieszkańców stolicy, na widok zajmującego ich obcego wojska. Uwolnione niedawno od okupacyi nader uciążliwej, miasto Kraków widziało się być na nowo zajętym; co zaś najgorsza, że zajęcia tego nieusprawiedliwiała tym razem żadna nawet pozorna przyczyna, bo stan rzeczy w kraju wolnym był taki, jaki Dwory protegujące same zaprowadziły; Rząd złożony był z osób, przez nie same nominowanych, straż bezpieczeństwa i siła zbrojna, powierzoną była ich własnemu wojsku, zresztą, nie było najmniejszego nawet śladu usiłowania lub zamiarów, mogących usprawiedliwiać krok tak gwałtowny i nadzwyczajny.

Przez dwa dni oczekiwane nadaremnie jakiego obwieszczenia Władz miejscowych, z któregoby się można dowiedzieć o celu i powodach tego nowego zajęcia. Rząd milczał,

General pod którego dowództwem znajdyaała się nowa siła zbrojna, nie czuł się tak-że obowiązanym, zaspokoić mieszkańców pod tym względem. W obec tak niepojętego milczenia, nie dziw że otwartym zostało pole wszelkim choćby najdziwaczniejszym domy-słom.—Poczęto obwiniać niektórych Obywateli Miasta Krakowa, iż ulęknieni zapowiedzianym poruszeniem, podali do Dworu Austryackiego prośbę o nadesłanie siły zbrojnéj, dla zasłonienia ich majątków i Osób. - Wieść ta jakkolwiek bezzasadna i fałszywa, szerzyła się jednak z dziwnym pośpiechem, a co najgorsza, prawie powszechną znajdywała wiarę; i dzięki niewytłomaczonemu postępowaniu Władz Miasta Krakowa, kilka najniewinniejszych osób, o mało nie padło ofiarą sprawiedliwego oburzenia, którym przejęci byli wszyscy, rozumiejący znaczenie téj nowéj okupacyi i przewidujący jéj skutki.

Dopiero późno w nocy dnia 20, przylepiono na rogach ulic odezwę Senatu, która oprócz że niezawiadamiała ani o przyczynie ani o celu zajęcia, niebyła prawie czytana, gdy ja przylepiono w nocy o godzinie 10 i wtedy, kiedy Rynek miasta i wszystkie ulice zajęte były przez garnizon, który o 9 zajął główne pozy. cye i zdawał się oczekiwać zbrojno, nadejść

mających wypadków. Wypadki te nadeszły niebawem. O godzie nie ile się zdaje 3 z rana (21 Lutego) (albowiem z rozkasu władzy wojskowej wszystkie I zegarów miejskich zatrzymane zostały 'i nikt nie wiedział która godzina) mieszkańcy Krakowa zbudzeni zostali ze snu salwami wystrzałów w różnych punktach Miasta słyszanych. Od godziny téj az do 8 z cana huk recznéj broni zalegał ciągle miasto, strzelano do pojedynczych osób całemi plutonami - i mieszkańcy przerażeni, nie wiedzący co się dzieje, pozamykani w domach — byli przekonani, że nader liczny jakiś nieprzyjaciel musiał nastąpić na miasto, gdy sądząc z massy strzałów i z długości trwania nocnéj batalii, nie podobna było inaezej sądzić, jak tylko że to-czoną była zacięta bitwa z licznym i bardzo mężnym nieprzyjacielem.

Wschodzące słońce oświeciło nareszcie ten obraz przerażenia i trwogi, a trupy znalezione na ulicach świadczyły o liczbie i rodzaju nieprzyjaciela, z którym tak zacięcie walczono. W liczbie ich znajdywało się pięć kobiet włościanek, które z rana spiesząc z nabiałem na place targowe i nie wiedząc o niczym, padły ofiarą 'gorliwości garnizonu — oprócz tego kilkanaście cywilnych osób z których dwóch w ubiorach balowych, zaskoczyła znać śmierć niespodziewana wychodzących z wieczoru na którym noc przepędzili. — Reszta poległych nie była znana, mówiono że pierw-

sze strzały, do wojska uszykowanego na Rynku padły z okien Domu w Rynku pod L. 235 gdzie jest Traktyernia, tudzież z okien domu także w Rynku, zwanego pod Murzynami. Jak dalece to wszystko może być prawdą, czas późniejszy wykryje, wszakże garnizon musiał wierzyć w te okoliczność, gdy do domów powyższych dawał ognia kompaniami, czego dowodem potłuczone szyby w oknach i poorane od kul ściany, tudzież, że wszystkich ich mięszkańców pici męzkiej, o ile nie byli zabici lub ranni, aresztowano i pod strażą w kościęle S. Wojciecha zatrzymano.

Môwiono oprócz tego że na ulicach Sławkowskiej, Mikołajskiej i Wesołej, pokazały się oddziały zbrojne powstańców polskich, które po zaciętej walce o której świadczyły znalezione w tych punktach trupy, cofnęły się napowrót po za rogatki.

Taki był stan miasta w dniu 20 b. m. o godzinie 8 z rana. — Przywrócona komunikać cya między domami i ulicami, koniecznośprzytém zaopatrzenia się w potrzeby codzien. ne, wywołała massy ludzi na Rynek i ulice-Wolność ta trwała do godziny 11 z rana, o tym albowiem czasie, na dany znak allarmu wojsko stojące, nie uprzedziwszy ani przestrzegłszy nikogo dało ognia plutonem do tłumu ludzi płci obojej, raniło dwie osoby — osadziło na nowo wszelkie komunikacye, i wyludniło napowrót ulice i place, tak jak były

wyludnione do godziny 8.

Od téj chwili to jest od godziny 11 zrana dnia 21 do godziny 6téj wieczór dnia 22 Lutego miasto okopuwanem było wojennie w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Przecięto Kommunikacye między ulicami a nawet domami, bo te ostatnie zamknąć kazano. A gdy pomimo tego wszystkiego znalazi się tu i owdzie jeszcze, albo potrzebujący gwałtownie wyjścia, albo nieświadowy rygoru, zabijano bez litości bezbronnych, jeżeli tylko na pierwsze wezwanie- po niemiecku, którego najczęściej zagadniony nawet niezrozumiał, nie nawrócił drogi i natychmiast się nie schronił. Tym sposobem padło jeszcze kilka ofiar w dniu 21 i 22 Lutego i wystrzały pojedyncze słyszane były przez te dwa dni ciągle.

W dniu 22 wieczór o 6téj, ogólne poruszenie wojska garnizonującego, zdawało się zapowiadać coś nowego; lecz nowość ta wyjaśniła się wkrótce i to w sposób prawdziwie niespodziewany. O godzinie 6téj ściągniono wszystkie posterunki w rynek, wojsko uformowało się w szyk bojowy i wieść niesłychana, wieść któréj załedwie wiarę dać można było, wieść że wojsko Austryackie opuszcza Kraków, runęła błyskawicą po Krakowie. — Wieść ta wywołała massy, ciekawe przypatrzenia się wyjściu tego samego wojska, które przed 4ma dniami weszło do Miasta w celu niby jego obrony, chociaż nie wiedzieć przeciw komu; i które po dwóch dniowych massakrach, w większéj części na bezbronnych do-

pełnionych, rozdrażniwszy do najwyższego stopnia jego mieszkańców, podeptawszy wszystkie względy ludzkości, a nawet wojny poczciwej, wynosiło się nagle z miasta, uciekało, bo tego inaczej nazwać nie można, nie powiedziawszy nikomu dla czego, tak jak wprzódy nie nowiedziało dla czego miasto zajmuję.

i.e

0.

0~

0-

16

ci

h,

łv

się

ać

Ś-

n.

ce-

0

nu

7.e-

lu-

0-

VV-

yły

na

u-

nie

ze-

wet gdy

-W

vyj-

sze

ciéj

ócił

ро-21 і

by-

oru-

za-

vjawie

ono

ifor-

cha-

ożna

zcza

ypa-

tóre

celu

orze-

mas-

do-

nie powiedziało dla czego miasto zajmuję.
Czynyte, raz wejścia bez przyczyny, drugi raz popełnianych przez dwa dni okrucieństw, trzeci raz nareszcie, ucieczki, któréj przykładu nie znajdzie w Historyi, zostawią wumysłach, Mieszkańców Krakowa, nie zatarte niczem wspomnienia i wystarczą zapewne dla świata do usprawiedliwienia, wszelkich następnych wypadków, gdyby nawet nie było dosyć innych powodów, usprawiedliwiających je dostatecznie.

Z wojskiem Austryackim, uciekli razem a przynajmniej pochowali się, Policya, Milicya, jednym słowem wszystko co tylko gdziekolwiek bywa rękojmią porządku i bezpieczeństwa publicznego, i miasto przerażone trwogą, zostawiono samemu sobie.

Że pó tem wszystkiem nastąpiło poruszenie ogólne, jest rzeczą naturalną. Czynniejsi wzięli się do odbicia więzień politycznych rodwachów: Obywatele osiedli, zgromadzili się licznie w mieszkaniu P. Józefa Wodzickiego obywatela, który wiekiem równie jak i opinią publiczną, zasłużył sobie na zaufanie ogółu, i zgodnie z nim w podobnym przypadku w r. 1831 już raz naczelnictwo siły zbrojnej w Krakowie sprawował.

Tam uradzono, wysłać przedewszystkim Delegacyą dla przekonania się, czyli jest jaki Rząd lub Władza w Krakowie, którejby było obowiązkiem czuwać nad porządkiem i spokojnością? Delegacya wróciła z odpowiedzią że Prezes Senatu wyjechał, tudzież że inni członkowie Rządu jużtylko jako Obywatele są w mieście obecni, i wskutku tego obywatele zgromadzeni w mieszkaniu P. Józefa Wodzickiego, zawiązali komitet bezpieczeństwa, i wydali następująca proklamacyą, odczytaną wprzódy przy odgłosie trąby przed domem P. Józefa Wodzickiego i ogólną aklamacyą obywateli przylieta.

PROKLAMACYA.

Wysłana z pośród obywateli delegacya wróciła z oświadczeniem, że Rząd i wszelkie władze a nawet siła zbrojna zajmująca miasto przez dwa dni, opuściły go i zostawiły samemu sobie.

W takiem położeniu rzeczy, obywatele osiedli, przyjaciele porządku i bezpieczeństwa mają obowiązek czuwania nad zachowaniem spokojności publicznej. Idzie o utworzenie organu, któryby z Władza która Miasto zająć może, wszedł w Imieniu jego w kommunikacyą i oprócz czuwania nad bezpieczeństwem własności, potrzeby jej w drodze słusznego rozkładu zaspokoił.

Postępując zatém z natchnienia tak szlachetnego, którym w wszelkich kolejach kraju

naszego odznaczali się Współrodacy nasi, obwieszczamy wszystkich przyjaciół porządku, że w celach powyższych zawiązanym został Komitet, złożony z osób: Józefa Wodzickiego

Józefa Wodzickiego Piotra Moszyńskiego Józefa Kossowskiego Leona Bochenka

Antoniego Helcla (Syna) Któremu témczasowo powierzoném jest załatwienie wszystkiego co może doprowadzić do

powyższego celu.
Obywalele Miasta Krakowa! w Imieniu tego porządku, którego zachowanie tak Wam drogim być powinno, i téj publicznéj cnoty jaka zawsze cechowała Waszych szlachetnych Przodków, wzywamy Was abyście téj témczasowej Władzy posłusznemi byli.
Kraków d. 22 Lutego 1846 r.

Jözef Wodzicki, Piotr Moszyński, Józef Kossowski, Leon Bochenek, Antoni Helcel (Syn.)

Urzędowanie jędnak Komitetu parę tylko godzin potrzebnym było. Wydawszy rozkazy co do zabezpieczenia więzień kryminalnych i kass publicznych, wezwany został przez Rząd Narodowy Rzeczypospolitej polskiej, tymczasem ukonstytuowany, aż by ustąpił miejsca Władzom przezeń zaprowadzonym.—Członkowie Rządu narodowego, udali się osobiście do miejsca posiedzeń Komitetu, i tam odczytawszy zgromadzonym Manifest, który poniżej ogłaszamy, wezwali obecnych do wykonania przepisanej przysięgi.—Przysięga wykonania została natychmiast, a Komitet tymczasowy posłuszny woli Rządu rozwiązał się.—Rząd ustanowił Burmistrzem miasta P. Jana Waltera—Dowódzcą siły zbrojnej P. Czerwińskiego officera byłego Wojska Polskiego — Kommissarzem cywilno-wojskowym P. Sebastyana Korytowskiego.

Wojsko Austryackie cofneto się na Podgórze, zdjęto za sobą most, i od czasu do czasu, daje ognia z trzech armat zatoczonych na moście, chociaż nie wiadomo w jakim celu i do kogo.

Wskutku powyższego następujące akta Rządu Narodowego ogłoszone zostały w dniu dzisiejszym w Krakowie. PROTOKUŁ.

Spisany na dniu 22 Lutego 1846 roku o godzinie 8méj wieczorem przez niżéj podpisanych w celu objęcia Rządu Narodowego Rzeczypospolitéj Polskiéj.

Czternastoletnie usiłowania prawych Synów Ojczyzny w celu odzyskania bytu Narodowego wywołały we wszystkich stronach ujarzmionéj Polski liczne sprzysiężenia narażające Członki tychże na najokropniejsze niebezpieczeństwo; mimo których jednak udało się nareszcie związać wszystkie w jeden kierunek, to jest odzyskanie Ojczyzny przez usamowolnienie całego Ludu Polskiego. Dnia 24 Sty

eznia b. r. Wydziały wszystkich związków całej Polski oddały Władze w ręce Rządu składającego się z pięciu osób wybranych od Xięstwa Poznańskiego, Miasta Krakowa i Jego Okregu, Galicyi, Rusi i Emigracyi z dodanym Sekretarzem; któren to Rząd miał uzupełnić się przez przybranie dwóch Członków za Polskę Kongresową i za Litwę. Członkowie wybrani i Sekretarzel Władze im powierzoną przyjeli i przed dniem 21 Lutego na wybuch powstania przeznaczonym mieli się zgromadzić w Krakowie; jakoż istotnie Członkowie za Miasto Kraków i Jego Okręg, za Galicyję i Emigracyję przed terminem się stawili, zaś Członek za Xięstwo Poznańskie został uwięzionym, a Członek za Ruś i Sekretarz Rządu na miejsce przeznaczenia dotąd nie zdążyli; nakoniec Członek Rządu za Emigracyę wybrany przez wkroczenie wojska austryjackiego do Krakowa na niebezpieczeństwo utraty wolności narażony, schronił się chwilowo za granicę.

W téj chwili ruch powszechny Miasta Krakowa i najnowsze wiadomości ze wszystkich stron okazują dowodnie, iż powstanie jest wolą Boga i całego Narodu Polskiego, wkładają zatém na pozostałych Członków Rządu święty obowiązek ujęcia natychmiast im powierzonej Władzy tém więcej, iżby inaczej popęd najświętszy mógł się wyrodzić w bezrząd i narażić na niebezpieczeństwo braci Obywateli, udziału w powstaniu mieć nie mogących.

Przybierając do grona Rządowego Obywatela z Polski Kongresowej, któren władze przyjmuje, podajemy sobie więc nawzajem ręce i poprzysięgamy w obliczu Boga i Narodu Polskiego, iż władze Rewolucyjną tak długo wykonywać będziemy, dopóki cała Polska wyjarzmioną nie będzie, iż za środek do tego celu uznajemy poruszenie całego ludu przez zniesienie przywilejów i nadanie bezwzględnej własności ziemi dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadanej, iż za wszelkie następstwa dzisiejszego czynu odpowiedzialność przyjmujemy i każdego ktoby się naszym postanowieniom odważył sprzeciwiać za zdrajcę Ojczyzny uwaźać i stosownie z nim postępować będziemy, tak nam Boże dopomóż! Sekretarzem naszym mianujemy Karola Rogawskiego. W dowód czego nasze własnoręczne podpisy

Ludwik Gorzkowski
Jan Tyssowski
Alexander Grzegorzewski.
Sekretarz Karol Rogawski.

MANIFEST

Rządu Narodowego Rzeczypospolitéj Polskiéj

DO MARODU POLSKIEGO.

Godzina powstania wybiła — cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta — powstali już Bracia nasi w X. Poznańskiem, w Polsce Kongresowej, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wy-

darte im podstępem i przemocą. Wszak wiecie co się działo i co się ciagle dzieje, kwiat naszéj młodzieży gnije w więzieniach, starcy co wspierali nas radą oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiej powagi, słowem każdy kto czynem a nawet myślą tylko pragnął żyć umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wysta-wiony. Odbiły się w sercach naszych i roz-darły je aż do krwi jeki milionów zaknuto-wanych — wywiędłych w podziemnych lochach—pedzonych w szeregach ciemiezców— · meczonych wszystkiem czemu tylko siła człowieka wystarczy - wydarli nam sławę - zabraniają nam naszego języka — nie pozwala-ją wyznawać Wiary Ojców naszych — kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego — uzbrajają braci przeciw braci — sie-ją potwarze na najgodniejszych Synów Ojczy-zny. Bracia! jeszcze krok tylko a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka — wnuki na-sze przeklinać będą pamięci naszéj, żeśmy z najpiękniejszéj krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pústynie – żeśmy lud najbitniejszy do-zwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę – mówić obcym językiem i być niewolnikami gwałcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy Ojców naszych męczenników za sprawę narodową, abyśmy się ich pomścili, wołają na nas niemowięta aby-śmy im utrzymali Ojczyznę od Boga nam powierzoną - wołają na nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszéj zasadzie narodowości-woła na nas Róg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać bedzie.

Jest nas dwadzieścia milionów, powstanmy razem jak maż jeden, a potegi naszej żadna nieprzemoże siła, będzie nam wolność jakiej dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład spółeczeństwa, w którym każden podług zasług i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebiej, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieochybną pomoc całego spółeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tyłko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią z Dóhr Narodowych.

Polacy! nieznamy odtad między soba żadnéj różnicy, jesteśmy odtad Braćmi, Synami jednéj Matki Ojczyzny, jednego Ojca Boga na Niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi Orężowi naszemu i da nam zwycięztwo; ale aby wysłuchał głosów naszych nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamijmy poświęconej broni samowołnościa

lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodo-we i wykonajmy przysięgo: Poprzysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyznie mojej Polsce! poprzysiegam poświęcić jej wszystkie moje widoki osobiste majątek i życie! poprzysiegam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu w Krakowie na dniu 22 m. t. o godzinie ósméj wieczorem w domu pod Krzysztoforami zawiązanemu i wszystkim Władzom od tegoż postanowionym, tak mi Panie Boże dopomoż.

at

cy

dy

yċ

a-

() ~

0-

0a-

a -

ią

e-

ie

a -

0

0 -

ıć

yé

ię

3 -

t-

g.

ać

ny

18.

éj

ie

10

ie

a-

W

ie

m

na

ną

0-

ko

a-

el-

y-

0-

ne

ni

18

0-

y-h

18

ıą

٠ ---

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rzadowym umieszczonym w osobnych odciskach, na całą Polskę rozesłanym i natychmiast we wszystkich kościołach z ambon i we wszystkich gminach przez przybicie na miejseach publicznych obwieszczonym.

W Krakowie dnia 22 Lutego 1846 roku. Ludwik Gorzkowski.

Jan Tyssowski. Alexander Grzegorzewski. Sekretarz Rządu Karol Rogawski.

#### **DOWÓDZCA**

Straży Krakowskiej Bespieczeństwa:

Niniejszym uwiadamia Krakowianów, iż w dniu dzisiejszym z woli Ludu od tymczasowego istniejącego Rządu Narodowego mianowany Dowódcą Straży bezpieczeństwa - natychmiast zatrudnia się organizacyą tejże. Uwiadamiając: iż zanominowani Obywatele niżej wymienieni:

Przemyski Bronisław szefem,

Franciszek Gawroński Henryk Wodsicki Pomocnikami. Antoni Zygmunt Helcel

Setnikami zaś są: w Gminie I. Louis Jozef i Bochenek Jan.

Baranowski Teodor i Soltyszek. III. Boguński Stanisław z Pieniąż kiem i

Lipitiski Leopold z Jozefem Kossowskim.

Gidliński Sebastyan z J. Kremer VI. Mączeński Józef

VII.

Tadeusz Boguński i Matewicz. VIII. Karol Plocki.

Kochanowski Jacek. Jakubowski Maciej.

Okoński Ignacy. którzy według odbieranych zleceń, wszystko co trzeba i bezpieczeństwa mieszkańców dotyczeć się może, uskuteczniać mają. Znając ducha Mieszkańców Krakowa i Jego Okregu z pełnym zaufaniem wzywa, wszystkich i każdego z osobna, aby na wszelkie wezwania Setników w dostawieniu straży i pełnienia obowiązków przez nich wskazanych powolnemi byli.

Krakó w dnia 23 Lutego 1846. Obywatele Miasta! Spokojny i łagodny

ju zachowaliście, spodziewać się każe że i w obecnych okolicznościach, przyłożycie się do zachowania porządku i spokojności; wzywam Was przeto, w imieniu Rządu Narodowego ażebyście wszelka zachowali spokojność, wstrzymywali zapominających się do porządku i spokojności, spokojni w domach waszych pozostali, a gdy Rząd Narodowy uzna potrzebe wezwania Waszej pomocy wtedy spjesznie z nią przybywali, na wykonaniu tego wezwania polega Wasze własne dobro.

Kraków dnia 22 Lutego 1846 r. S. Korytowski Kom. Powiatu Krak.

#### Wiadomości zagraniczne.

– Paryž 4 Lulego. -

Dz. Alhbar donosi według lista z Setif, że liczba zgizionych przez zimno Francuzów z kolumny Jenerala Levasseur wynosi 208 ludzi; ale z przywiezionych do szpitalów umarło jeszcze wielu, tak że teraz cała strata ludzi wskutku burzy śniegowej wynosi około 500.

Dma 31 z m. Doktor Roux, który z Paryża do Bourges' był wezwany, operował tam k-taraktę najstarszemu synowi Don Carlosa. Jest nadzieja, że ta operacya, która tylko kilka se-kuud tewala, pomyślay wyda skutek.

Rząd zajmuje się już od dawniejszego czasu przygotowaniem prawa przeciw żebractwa. W tymto celu rząd kazał rozpoznać na miejscu środki w krajach zagranicznych, sle nadto wezwał teraz wszystkich Prefektów aby przesłali swe sprawozdania na uczynione im wtym względzie zapytania.

Na wczorajszem posiedzeniu lzby deputowanych toczyły się dalsze rozprawy nad 709m paragrafem dotyczącym Madagaskaru, który w końcu przyjęty został, podobnież i 8my mówiąstapiła Izba do roztrząśniecia paragrafu 9go-względgm Algeryi. P. Gustaw Beaumont zabrat glos przeciw traktatowi z Cesarzem Marokańskim, który nie dopelnił przyjętych w nim zobowiązań, ale niemógł sobie zjednać uwagi Izby, która się też odroczyła,

La Presse zawiera długi, przez swego Redaktora Emila Girardin podpisany artykul, w którym pomimo swego uwielbienia dla reformy, celnój pana Peel i dla wprowadzenia świetnego systemu wolaego handlu, oświadcza się jednak przeciwko temu, aby Francya ten system naśladowała, gdyż Francya tak nie jest przygotowaną i dojrzałą dla téj reformy, jak pan Guizot nie jest meżem któryby ją przeprowadzić zdołał. Zanim fabryki francuzkie moglyby współubiegać się z angielskiemi, potrzeba pierwej we Francyi osiągnąć obity a tani przywóz materyalów surowych potrzeba osiągnąć ulepszenie rolnictwa, po dupadlego wskutek sposobu podzialu gruntow i braku zachecenia i wychowania dzierżawców, p. otrzeba osiągnąć ulepszenie środ-Wasz harakter, jaki w każdym położeniu kra- ków wewnętrzue i kommunikacyi stosunków wewnętrznych i systemu podatkowania. » Zmieniajcie cla, jak cheecie, wola la Presse, ale wtedy rozprzestrzeńcie nasze targi, pomnóżcie nasze instytuta kredytowe, utwórzcie siłę morską, osady, traktaty, stosunki, związki, wybiegi jednem słowem: utwórzcie równowagę dla sy-

stemu cel ochronnych.

National otrzymał doniesieuie z Otaheiti z dnia 10 września, że admiralowie, francuzki Hamelin, i augielski Seymour, upoważuieni od swych rządów do uregulewania wynagrodzenia przynależnego panu Pritchard, nie mogli się zgodzić. Obadwaj mianowali Kommissarzy, którzy żądane wynagrodzenie b. konsula angielskiego rozpoznać, sprawdzić i ustanowić mieli jakoż przyznali, iż Panu Pritchard należy się wynagrodzenie w summie tysiąca i kilkunastu piastrów. Ale admirał Seymour, niechciał téj summy zatwierdzić i wskutek tego układy zostały żerwane. Cała więc ta sprawa ma być teraz przedłożona rządom Francy i Anglii. Admiral Seymour, dodaje owe pismo, pozdrowil wprawdzie podczas pobytu w Papeiti banderę protekcyjną, ale nie uczynił tego honoru banderze francuzkiéj. Gubernator Bruat uważał to zaniedbanie. Królowa Pomare nie mogła się jeszcze zdecydować powróżić do Otab-iti. Dnia 7 lutego. Wczoraj o godzinie 9 wie-

czór, wielka deputacya Izby Deputowanych złożyła Królowi adres jako odpowiedź na mowę tronową. Po odczytaniu przez p. Sauzet adre-

su, Król odpowiedział co następuje:

Panowie Deputowani, przyjmuję ten adres z prawdziwem zadowoleniem. Doznaję wiele przyjemności znajdując w nim tak świetną manisestacyę wsparcia, jakie udzielacie memu rzą-dowi. Opinija publiczna coraz więcej uznaje, że tylko przez regularny bieg i doskonałą zgodność wszystkich władz kraju, doszla Francya do tego stopnia pomyślności, któréj z taką slodyczą z wami sobie winszuję. Tak jest panowie z największem zadowoleniem wynurzam wam moją ulność w przyszłości naszego kraju; ta ufność utwierdza się przez uczucia, ja-kieście mi właśnie wynurzyli, i zapowiada, że ta zgodność uwieczniając się w przyszłych po-koleniach, hie przestanie dla nich rozwijać tej ciagle wzrastającej pomyśluości, jakiej wszystkie klassy spółeczzústwa doznają teraz pomiędzy nami. Takie jest oddawna życzenie mego serca, taki cel moich usilowań, a moją najsłodszą nagrodą, gdy będę mógł mieć nadzieję, że moje poświęcenie się przyczyni się do dobra mego kraju. Tym słowom towarzyszył żywy okrzyk: Niech żyje król! Wielu deputowanych przyłączyło się do deputacyi.

P. Lamartine w piśmie do dz. National o-

świadcza, że przez nieuwagę głosował za adressem; chciał ozarną galkę w urnę wrzucić, a przez vieostrożność porwał za białą.

Połączyło się pięciu deputowanych, aby w izbie podać wspólny wniosek o zniżenie stępla od dzienników.

Dnia 9-lutego w Paryżu w zwyczajnej sali

licytacyjnéj sprzedany zostanie plaszez purpurowy, który Napoleon miał na sobie przy swej

cesarskiej koronacyi.

Podczas gdy według ostatnich wiadomości z Tulonu, z wielkim pośpiechem przygotowują wyprawe do Madagaskaru, i okręt liniowy za-biera już właśnie zapasy broui, amunicyi i żywności, dziennik La Presse sądzi, że po przyjęciu w izbie deputowanych ściągającego się do tego przedmiotu dodatku pana Angeville, łącznie z p. Billault, z truduością wyprawa taprzyjdzie do skutku.

Cherburga piszą pod dniem 5 b. m.: Paro-wa fregata *Canada* przybyła tu z Brestu z 3 kompaniami morskiéj piechoty. To wojsko przeznaczone jest na wyprawe do Madagaskaru, i wsiądzie zaraz na fregate Raine Blanche.

- Madryt 3 Lutego. .

Rząd oczekuje z wielką niecierpliwością powrotu pana Souza, naczelnika sekcyi w ministerstwie spraw zagranicznych, który przed 10 dniami wystany został do Paryża, aby dworowi francuzkiemu wytłómaczyć trudności jakie tu napotyka zamierzone zaślubienie się Hrabiego Trapani. Odpowiedź, jaką przywiezie pan. Sousa, wywrze stanowczy wpływ na dalsze pozostanie lub na zmianę naszego ministerstwa. Bo jeżli dwór francuzki nie zaniecha tego projektu malżeńskiego, wtedy i jenerał Narvaez obstawać będzie za nim i przeciwnych sobie kollegów z gabinetu usunie. Gdyby zaś ci ostatni, dla zatrzymania posad swoich, połączyli się z welą prezesa ministrów, naówczas ten zmuszonym będzie rozwiązać kongres.

Bezzasadna może wiadomość, że gabinet francuzki jednemu z dworów północnych przedstawił hrabiego Trapani, jako najwięcej odpowiedniego konkurenta o rękę królowej, spowodowała tutejszą oppozycyę do czynienia ministrom ostrych wyrzutów i do urągania się z W ogólności powody powszechući niechęci leżą właściwie nie w osobistych przymiotach tego neapolitańskiego xięcia, których tu prawie wcale nie znają, a które może na bezstronniejszy wzgląd zasługiwałyby niżeli dotąd, ale w sposobie, jakim gabinet obcy chce roz-rządzać ręką młodej królowej. Ta powszechna niechęć zamieniła się zwolna w niepojętą odrazę do samego xięcia, która się objawia w sposób najniezręczniejszy i zresztą tak zacne-mu charakterowi ludu hiszpańskiego nieodpowiedni. Dziwią się powszechnie, że poseł neapolitański obojętnie patrzy się na tę nieprzyzwoitość, gdy przecież, jako wychodzącej z dzienników mógłby zapobiedz na drodze sądowéj. Prawo wolności druku nastręcza mu dostateczne ku temu środki, zwłaszcza gdy sąd przysięgłych już nie istnieje. Na świetnym balu, danym w tych dniach przez posta francuz-kiego, poseł neapolitański wyrzucał p. Salamanka nieprzyzwoite artykuły w dzienuiku Universal oglaszane, na co mu p. Salamanka odpowiedział, że może hiszpanię opuścić, skoro nie znajduje smaku w opinii publicznej. Dziś

zaś czytamy w tymże dzienniku, że przymierze z monarchą, który dawniej był gorliwym
obrońcą praw Don Karloss, mogłoby być dla
kraju szkodliwszem, niż poprzeduja jego nieprzyjaźń. Zresztą dowiedzieć się miano, że
król neapolitański postanowił zrzec się projektu zaślubin Hr. Trapani z królową Izabelią,
gdyby Kortezy formalnie przeciwko niemu się
oświadczyły. Dla tego też jenerał Narvaez pragnie pozbyć się teraźniejszego kongresu, spodziewając się, że za pomocą nowych wyborów
osiągnie większość usposobioną ma korzyść rzeczonego projektu.

éj

a-

pa

30

e.

ta

0-

3

9-

0-

10

o-

e-

an

ze

a.

oez

ne

yli

en

et

d-

0-

10-

ai-

Z

ie-

tu

z-

Z-

na.

W

-91

00-

:a-

y-

10-

0-

ąd

)a-

ız-

ni-

od-

ziś

Rzym 26 Słycznia. —

Korpus żandarmów (Carabinieri pontifici)
będzie prawie o połowę powiększony, co powszechna zjednało poehwałę. Temuto wojsku,
wyborowi armii, zawdzięczamy teraźniejsze
bezpieczeństwo nocne miasta, ale służba jego
rozciągnięta jest na całe miasto, do czego dotychczasowa liczba nie wystarczała.

- Bombaj 1 Štycznia. -Proklamacya jlnego gubernatora angielskie-go, wydana d. 13 gruduia, brzmi jak następuje: "W r. 1809, pomiędzy rządem angielskim a zmarłym Maharadżą Rundżit Singiem zawarty został traktat pokoju i przyjaźui, którego warunki zawsze wiernie wykonywane były tak przez rząd augielski, jakoteż przez zmarlego Maharadże i następców jego. Od zgonu ostatniego Maharadży, Szir Singa, skotatany stan rządu w Lahorze skłonił jlnego gubernatora do przedsięwzięcia, za pomocą rady indyjskiej, środków zaradczych dla zasłony granicy angielskiej; powód i rodzaj tych środków objaśnione zostały w swoim czasie Durbarowi (xięciu) La-hory. Pomimo tego rozwolnionego stanu rzą-du Lahorskiego w ostatnich dwoch latach, i pomimo wielu nader nieprzyjaznych postępków Durbara, jlny gubernator zapewniał w radzie ciągle o swojem życzeniu ntrzymania przyjacielskich i pokojem tchnacych stosunków, jakie tak długo pomiędzy temi państwami dla szczęścia obudwóch istniały. Przy każdéj sposobności okazywał największe pobłażanie przez wzgląd na pozbawiony wszelkiej pomocy stan w dzieciństwie jeszcze bedącego Maharadzy Dulip Singa, którego rząd angielski uznał za następcę Szir Singa. Jlny Gubernator w radzie indyjskiej pragnął przywrócenia silnego rządu w Pendžabie, któryby był w możności utrzymania swéj armii w posluszeństwie i udzielania opieki poddanym swoim. Aż do téj chwili nie tracił jeszcze nadziei osiągnienia tego ważnego celu przez patryotyczne usilowania Seikow i ludności tego kraju. Aliści armia Seików wyruszyła niedawno z Lahory ku granicy angielskiej, jak utrzymują, z rozkazu Durbara, celem wtargniecia do territoryum angielskiego. Ajent jeneralnego gubernatora zażądał z jego rozkazu, objaśnienia tego poruszenia, a gdy żadnéj nie otrzymał odpowiedzi, powtórzył to żądanie. Jlny gubernator, dalekim bedąc od uwierzenia w nieprzyjacielskie zamiary Seików, których ża-

dne nie spowodowało wyzwanie, wstrzymywał się od przedsięwzięcia jakiego bądź środka, któryby-rząd Maharadży nabawić mógł kłopotu lub sprowadzić kollizyę pomiędzy obudwoma krajami. Gdy na powtórne zapytanie nie nastapiła odpowiedź, a tymczasem uzbrojenia wojenne w Lahorze nie ustawały, jlny gubernator uznał potrzebuém kazać posunąć się wojskom dla wzmocnienia naszych nadgranicznych stanowisk. Tu armia Seików, nie mając nawet cienia pobudki do tego, wpadla do territoryum angielskiego. Jlny gubernator musi zatém przedsięwziąć środki, dla skutecznej obrony prowincyj angielskich, dla utrzymania powagi rządu angielskiego, i dla ukarania gwalcących traktaty i burzących pokój krajowy. Jlny gubernator oglasza więc niniejszém, posiadłości Maharadźy Dulip Singa na lewem czyli angielskim brzegu rz. Sutlecz za skonfiskowane i do posiadlości wcielone. Jluy gubernator szanować będzie istnace prawa wszystkich Dżagirdarów, Zeminda-rów i dzierżawców w pomienionych posiadłościach, którzy ciągle postępowaniem swojem o-kazują wierność dla rządu angielskiego. Jlny gubernator wzywa niniejszém wszystkich naczelników i Sirardów w krajach pod opieką Anglii będących, aby z rządem angielskim rzetelnie działali dla ukarania wspólnego nieprzyjaciela i utrzymania porządku w tych państwach. Ci z naczelników, którzy obowiązek swój, winny rządowi opiekuńczemu, gorliwie i wiernie wypełniać będa, ujrzą się przez to uszcześli-wieni; ci zaś, którzyby przeciwnie działali, karani będą jako nieprzyjaciele rządu augielskiego. Wszystkim mieszkańcom lewego brzegu rz. Sutlecz zaleca się niniejszem, aby spokojnie pozostali w swoich wsiach, gdzie opieki rządu angielskiego doznawać bedą. Zbrojne bandy, nie mogąc się usprawiedliwić z postępowania swego, uważane i karane będą jako burzyciele pokoju wewnętrznego. Wszyscy poddani rzą-du angielskiego, i posiadacze dóbr ziemskich po jednéj lub drugiéj stronie rz. Sutlecz, którzyby z powodu wiernéj przychylności swojej ku rządowi augielskiemu ponieśli jakie straty, mają być wynagrodzeni i we wszystkich swych prawach zasłonieni. Z drugićj zaś strony, wszyscy poddani rządu angielskiego, którzyby pozo-stali w służbie kraju Lahory i stosownie do niniejszéj proklamacyi nie powrócili do obowiązków swoich, zpowodują zkonfiskowanie ich dóbr po tej stronie rz. Sutleez i ogłoszeni będą za obcych i nieprzyjaciół rządu angielskiego.

W zachodniej części państwa New-Jork leży miasto Rzym, które w tém przynajmniej podobne jest do swej sławnej europejskiej siostry, że z malego początku szybko doszło do pewnego znaczenia. Liczy ono już teraz 5,000 mieszkańców, a ci utrzymują się prawie wyłącznie z wyrabiania sterów okrętowych, które na różne strony świata się rozchodzą. Mianowicie dżonki chińskie używają sterów nowożrzymskich.

## Doniesienia Urzędowe.

Nro 331.

TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z powodu wniesionéj prošby przez P. Wincentego Latkiewicza jako ojca i opiekuna małoletnich Ludwiki, Eufrozyny i Emilii córek, tudzież Rudolfa syna po śp. Antoninie z Trębowolskich Łatkiewiczowéj, pozostałych dzieci, o przyznanie im spadku po ich matee ś. p. Antoninie Łatkiewiczowéj pozostałego, z ruchomości luwentarzem przez Notar. Publ. Franciszka Xawerego Placera spisanym, objętych, tudzież z połowy realności pod L. 47 w gminie VI. M. Krakowa stojącéj i z połowy realności obecnie pod Liczbą 6 w gminie II. wiejskiej Mogiła położonej, hipotecznie Nr. 7, 8, 9, oznaczonej, składającego się; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie Art. 12 ust. Hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie 3ch miesięcy do Trybunalu zgłosili, po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będący wyżej wymienionym małoletnim w częściach na nich przypadających, przyznany zostanie.

Kraków d. 4 Lutego 1846 r.

Sędzia Prezydujący J. Czernicki.

(3r.)

Sekr. Lasocki.

Nro 98.

TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu. W skutek prośby przez Wolfa i Leibla hün-

W skutek prosby przez Wolfa i Leibla künstlerów wniesionej, o przyznauie im spadku po niegdy Rubinie Künstlerze z realności pod L. 12 w gminie XI. położonej, składającego się; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, na zasadzie Art. 12 ust. Hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawo do powyższego spadku mieć mogących, aby się z dowodami stosownemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, w przeciwnym bowiem razie, spadek rzeczony na rzecz i imie podających przyznanym zostanie.

Kraków d. 27 Stycznia 1846 r.

Sędzia Prezydujący J. Gzernicki Sekr. Lasocki.

(3r.)

MY PREZES I SENATOROWIE.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okergu. Wiadomo czynimy: iż Trybunał, wydał Wy-

rok następujący:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Rządowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 100 stojącym, na Posiedzeniu Publicznem Trybunału Wolnego Miasta Krakowa to jest: dnia 30go Stycznia 1846 roku.

Wydział II.

Obecni:
Brzeziński S,dzia Prezydujący.

Sokalski Sędziowie Lorentski

Widerakiewicz Pisarz.

(podpisano) Brzeziński, Widerakiewicz. W Sprawie: O nzusnie niestawiennictwa Wierzycieli upadlego handlu Staro. Mendla Färber w Mieście Chrzenowie istniejącego i niezaprodukowania przed Syndykami dowodów należytości dla sprawdzenia onychże. Po wysłu-chaniu Relacyi Sędziego Kommissarza upadło-ści, Trybunał, przekonawszy się z Relacyi Sę-dziego Kommissarza upadłości że stosownie do Artykulu 66go Kodexu Handlowego Księgi III. wszyscy Wierzyciele upadłego handlu pod firma Mendla Färber w Miescie Chrzanowie istniejącego, zawezwani zostali przez pisma pu-bliczne do stawienia się przed Syndykami w terminie dni 40, i że pomimo tego wezwania jak uczynione przez Sąd Pokoju Okręgu Chrzanowskiego doniesienie przekonywa. Wierży-ciele ci a miauowicie: Wolf Künstler, Abraham Ehrer preis, z Krakowa; Teimel Goldberg, Cyna Welner I Herszel Wiener z Chrzanowa; Abraham Stern i Nathan Stern z Zorau; J. S. Kroh, Heiman Lasal, Gebr. Direnfurth, Samuel Cylcer i Markus Nelken et Sohn z Wrocławia, nie zgłosili się w powyższym terminie wezwaniem Kommissarza upadłości oznaczonym i dowodów pretensyi swoich, sprawdzeniu nie pod-dali. Zważywszy, że w takim stanie upodło-ści téj Artykuł 73 Kodexu Handlowego Księgi III. dozwala zakreślić nowy termin do produkcyi, pod rygorem jednak uznania za upadających w sprawie i wyłączenia od przypadać mającej części z działu massy tych wierzycieli którzyby w oznaczonym powtórnym terminie stawić się omieszkali, przeto, Trybunał, za-kreślając nowy termin dwoch miesięczny, wzywa powyżej wymienionych Wierzycieli, ażeby się przed Syndykami P. Ignacym Dorau zastępea Notaryusza i Joelem Lewi kupcem w Chrzanowie zamieszkalymi, bądź osobiście, bądź przez swych pełnomocników celem poddania dowodów pretensyi swoich sprawdzeniu pod rygorem wyźej przywiedzionym w Artykule 77. Kodexu Handlowego Ksiegi III. określonym, stawili. \*\*
Osądzono w I. Instancyi.

(podpisano) Brzeziński, Widerakiewicz.

Zalecamy i rozkazujemy wszem Komornikom Sądowym (od którychby się tego domagano) aby wyrok ten wyexekwowali Prokuratorom aby tego dopilnowali, Kommendantowi i Urzędnikom slty zbrojnéj aby dodali pomocy wojskowéj gdy o to prawnie wezwanemi będą. (podpisano) Brzeziński, Widerakiewicz.

Za zgodność niniejszego Odpisu wierzytelności z wyrokiem oryginalnym w Kaucellaryi Pisarza Trybunalu Wydziału II. zachowanym, poświadcza Pisarz Trybunalu W. M. Krakowa i Jego Okręgu W. Widerakiewicz. (2r.)

Ner

Soli,

Ner 38.

## DYKTATOR

### DO LUDU EBAEOWSEIBGO:

Na każdą rodzinę krakowską Dyktator rocznie udziela bezpłatnie pięć centnarów Soli, o które każda rodzina bez wyjątku zgłosić się może.

Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.

Rogawski S. D.

icz. lwa farzaalestu-

studto-Sedo III. fir-

nristpuinia
rza-

ham Cywa; S. nucl

dopododlosięgi duk-

nuklająmacieli ninie zavzyżeby tęp-

rzarzez dów wydexu

i. "

ornilagaratowi i APRILITED THE RESIDENCE OF \_\_\_\_

Monnifren powiethe athrer nour briege. . Warywa Budownionego anionerricanes, o aly Objec: Fornesson ha privatice alex polecit O hvorrence feile Filonogien rej w Granchwillen Conviction no for any thing, who wasty hisiay Ra Odebranismi miniojeroj experioriji. Trainer 2. 24 heckeye 18 He. A Carry



## DYKTATOR

# HALM WYSSOWYSIKI

# DO NARODU POLSKIEGO.

Nieład który się zaczął zakradać w Rządzie zbiorowym, i nadchodzące ze wszystkich stron wiadomości iż Chłopstwo nierozumiejąc o co idzie rzuca się na Szlachtę — włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyłyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyłyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek wziące w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie obowiązek włożyły na mnie obowiązek włożyły na mnie obowiązek w moje ręce, o czem Publiczność Miasta włożyły na mnie na projekta włożyły na mni

Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski.

Rogawski Sekretarz.

Nei W ode Ner 64.

# Ogłoszenie.

## DYKTATOR

### DO HABODU POBSETEGO:

Dzisiejsze ogłoszenie ranne zawierające zrzeczenie się Władzy na rzecz Michała Wiszniewskiego ogłaszam jako wyciśnięte zdradą z bronią w ręku. W skutek czego oddaję Michała Wiszniewskiego pod Sąd rewolucyjny.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski.

Rogawski S. D.



## ROZKAZ DZIENNY NACZELNIKA SIŁY ZBROJNEJ NARODOWEJ.

Naczelnik Siły Zbrojnéj Narodowej w dopełnieniu rozkazu Rządu Narodowego z dnia 24 Lutego 1846 r. zawiadomia wszelkie Władze tak Cywilae jako i Wojskowe iż z rozkazu tegoż Rządu Naczelnikiem Siły Zbrojnéj Narodowej mianowanym został a wskutek tego nakazuje aby nikt się nie ważył z bronią czy bez broni zalegać ulic Miasta bezczynnie i owszem każdy mający broń Sieczną, 1) Palną, stawi się na Zamku dla odebrania szczególnych rozkazów. Każdy niedopełniający tego rozkazu najsurowiej ukaranym będzie.

2) Każdy ktokolwiek napróżno wystrzeli bez szczególowego na to rozkazu śmiercią ukaranym będzie. 3) Wszystkie Odwachy w mieście które niebedą miały szczegółowego mego rozporządzenia znajdowania się w tych miejscach w jakich się dziś znajdują natychmiast po odebraniu tego rozkazu zbiorą się na Zamek gdzie dalsze odbiorą rozkazy. 4) Do pilnowania tych rozkazów są obowiązani Komendant głównego Odwachu i Gubernator Miasta Krakowa w czem do kogo należy.

Kraków dnia 24 Lutego 1846 r.

SKARŻYNSKI.

Szef Bióra Wojny

1, 5,

A. Fusiecki.

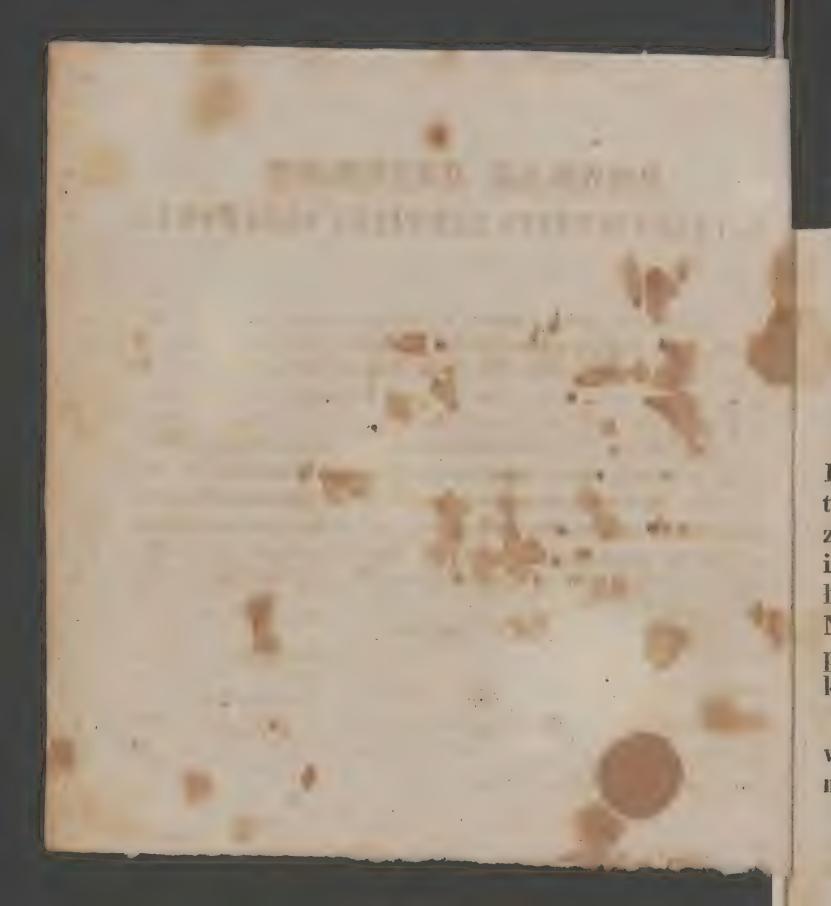

# ODEZWA.

Rodacy! rozkazem Dyktatora pod dniem 24 lutego 1846 r. za N. 11 naznaczony zostałem Prezesem Komitetu do zbierania ofiar dobrowolnych na potrzeby Ojczyzny, które tak w gotowiźnie jak w wyrobach srebrnych i złotych przyjmowane będą od 9téj rano do 1éj po poludniu w domu Prezydującego przy ulicy Brackiéj pod N. 249 u Obywatela Józefa Szembeka przy ulicy Szczepańskiéj pod L. 369 i u Obywatela Kazimierza Kuczkowskiego przy ulicy Wiślnéj pod L. 309.

Rodacy dosyć wam wskazać cel a pewno z gotowością jaka was zawsze odznaczała przyjdziecie w pomoc ukochanéj Ojczyznie.

Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

Prezes Komitetu
PIOTR MOSZYNSKI.

TO THE WAY TO THE

The state of the second section section

P

SZ

0

re

Z

the same of the sa

-tkill

- VA - HE WATER

# WODZ NACZELNY

SIRY ZBROJNEJ NABODOWEJ.

Wzywa wszystkich byłych wojskowych Wojska Polskiego każdego stopnia, aby natychmiast po ogłoszeniu niniejszego wezwania, stawili się w Sztabie głównym w Rynku w kamienicy Szaréj pod najsurowszą odpowiedzialnością najdaléj na godzinę 8mą z rana.

Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

#### SKARZYŃSKI.

J. NIEPRZECKI. Szef Sztabu.

Szef Bióra Wojny

A. Fusiecki.

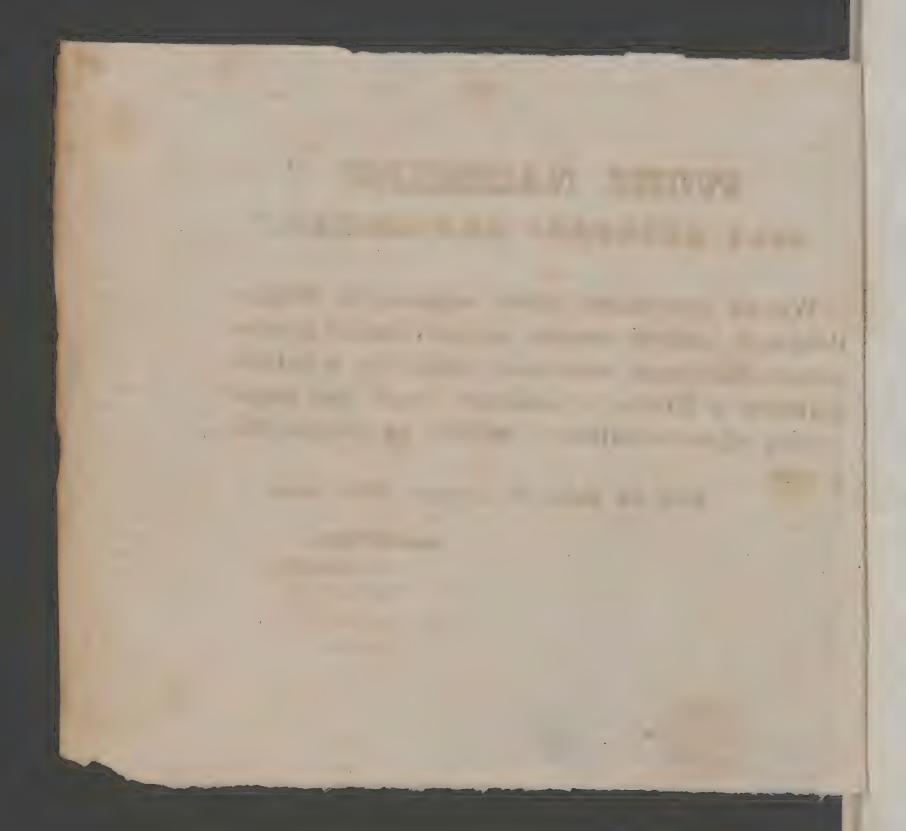

# JUE CEL

## BOMMISSAB



1) Rząd Rewolucyjny Rzeczypospolitéj Polskiéj jest absolutny, dyktatorski, z jednéj Osoby złożony — gdyby Dyktator uznał tego potrzebę podzieli samowładztwo swoje z kilku Osobami. — Rząd Rewolucyjny trwać będzie dopóty, dopóki spółecznie Polska od wszelkiej kontrrewolucyi a politycznie od wszelkiego najazdu wolną nie będzie.

2) Wszystkie Urzęda mianowane i potwierdzane są przez Rząd Rewolucyjny.

Urzęda oprócz Rządu są: Ministerstwa i ich Bióra. — Wielkorządzcy pięciu Prowincyj Rzeczypospolitéj to jest Poznańskiego, obu Galicyi, Polski nadwiślańskiej, i Ziem Ruskich. - Kommissarze powiatowi i ich Adjunkci, Wójci i Burmistrze, a nadto Inspektorowie Rewolucyonizujący Rzeczpospolitą, i utrzymujący Rewolucyjny porządek.

4) Nad każdą Prowincyą przełożony jest Wielkorządzca pod odpowiedzialnością gardłową, z najściślejszą uległością Rządowi, wszystkiém absolutnie rządzący.

Wielkorządzca wszystkich urzędników w swéj Prowincyi za potwierdzeniem Dyktatora mianuje, i Im absolutnie rozkazuje, takowych w razie potrzeby zmieniać i zrzucać może, podając zawsze wszelako wszystko co uczyni do potwierdzenia Rządu Naczelnego.

6) Wielkorządzca przybierze sobie Radę Sekretarzy i Dozorców, którzy objeżdżając Prowincye Kommissarzy Powiatowych, czynności i ich energie kontrollować będą.

7) Kommissarz Powiatu (to jest dzisiejszego Obwodu Cyrkułu, słowem dzisiejszéj politycznéj jednostki) winien:

a) bezpośrednią uległość Wielkorządzcy i Urzędnikom przez niego na dozór Kommissarzy wysyłanych,

b) Intendentom Wojskowym lub Kommendantom Oddziałów o tyle uległości Kommissarze winni, o ile ich żądania zatwierdzone będą przez Wielkorządzcę lub o ile nagłość potrzeby wojskowéj tego wymagać będzie.

c) Inspektorom których w każdéj Prowincyi generalnych dwóch będzie i ich pomocnicy Inspektorowie podrzędni, Kommissarze nie winni uległości żadnéj. – Inspektorowie z korpusem Policyjnym, wszędzie kraj w porządek Rewolucyjny wprowadzać i ubocza wszelkie prostować mają. – Ludzi do Trybunału Rewolucyjnego odstawić się mających Kommissarze Inspektorom wydawać będą.

8) Kommissarze przybiorą sobie kilku Adjunktów i takowych do dozierania Wójtów i Burmistrzów użyją.

9) Kommissarze winni:

a) w wszystkich Gminach Wójtów i Burmistrzów mianować, a radę ich przez całą Ludność większością głosów nakazać obrać.

b) Ludność całą na trzy pobory podzielić:

- 1. najochotniejszych do piérwszego poboru powołać, jak można uzbroić, i do punktu koncentracyi np. miasta powiatowego odesłać.
- 2. Pobór drugi z całéj ludności od lat 18 do 40 piérwszym poborem nieobjętéj powołać, uzbroić połowę odesłać do punktów koncentracyj a połowę do warsztatów militarnych – broni palnéj i siecznéj, ubiorów i innych rekwizytów wojskowych, użyć.

3. Pobór trzeci z reszty pozostającéj całéj ludności męzkiéj i żeńskiéj do uprawy roli, szycia bielizny i pielęgnowania chorych użyć i jako gwardyą miejscową uważać.

c) W każdém mieście powiatowém Kommissarze mają natychmiast braniem w rekwizycyą za kwitami gromadzić do właściwych składów: sukno, płótno, żelazo, zboże i inne rekwizyta.

d) W każdém mieście powiatowem wziąść zaraz w rekwizycyą wszystkie konie zdatne do jazdy lub zaprzegu, wszystkich krawców, szewców i szwaczki, wszystkich rzemieślników broni i takowych właściwie użyć.

e) W każdém powiatowém mieście założyć natychmiast:

1. Kasse.

- 2. Magazyny zboża, mundurów i innych rekwizytów wojskowych.
- 3. Warsztaty militarne.
- 4. Pocztę.

f) Urządzić Trybunal doraźny.

g) Podatki stale pobierać niestale zaś akcyzy, myta i tym podobne nadużycia znieść.

10. Powstanie uczynione dla Ludu, własność pojedynczych szanowana, ale wszystko jako jedna wspólna narodowa własność w rękach Rządu uważana być ma.

11. Wszystkim dla Rządu pracującym płacić przynajmniéj dwa razy tyle ile zwykle za podobną pracę się płaciło -- gdyby nie było piśniedzy płacić kwitami. -- Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski. Rogawski S. D.



# POBZADEZ

, '

#### DZIENNYCH ZATRUDNIEN DYKTATORA.

Od godziny 7 do 9 rano posiedzenie z Ministrami.

— 9 — 11 zatrudnienia bieżące załatwia — natenczas prócz Wodza Naczelnego i Sekretarzy nikt doń przystępu nie ma.

Od godziny 11 do 1 z południa zalatwia kwestye polityczne, wydaje rozporządzenia swoje.

Od godziny 1 do 2 daje posłuchanie przychodzącym doń ze sprawami publicznemi.

Od godziny 2 do 3 Obiad.

3 – 5 Pesiedzenie z Ministerstwem.

5 – 7 zatrudnienia bieżące (jak od 9 do 11 z rana).

7 – 9 załatwia kwestye polityczne i wydaje rozporządzenia swoje (jak od 11 do 1).

Warta ma rozkaz, gdy Dyktator powie "na ustęp" nie wpuszczać nikogo prócz Sekretarzy przybocznych, którym osoba mająca ważne jakie zrobić doniesienie, objawi swoje przedstawienie. Gdy Dyktator powie "do rapportu" każdy może być przypuszczonym, lecz warta ma rozkaz wpuszczać tylko po jednéj osobie. – Przybywający więc czekać mają jeden na drugiego.

Dowódzcą Straży przybocznéj Dyktatora jest Obywatel Major Alojzy Skarżyński.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 r.

ROGAWSKI S. D.



# SHEBELLE DYKEATURY

Podaje do wiadomości, że dziś w kościele Archipresbiteryalnym P. Maryi o godzinie 10 rannéj odbędzie się Nabożeństwo uroczyste z processyą po Rynku Głównym za pomyślność Oręża Polskiego w najświętszej sprawie oswobodzenia Narodu.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

Rogawski.



## DYKTATOR

Zawiadamia Obywateli Rzeczypospolitéj Polskiéj, iż papiéry wszelkie które miały kurs poprzednio w kraju przez Rząd Rewolucyjny przyjmowane i wypłacane będą, i stósownie do tego wszystkim Kassom rewolucyjnym rozkazuje, papiéry takowe w wartości nominalnéj jako brzęczącą monetę przyjmować, — zaś prywatnych którzyby papiérów takowych za brzęczącą monetę przyjmować nie chcieli, pod Sąd rewolucyjny jako zdrady stanu winnych oddaje.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.

Sekr. Dykt. Edw. Dembowski.



Ner 110.

# DYKTATOR

do Konsystorza Dyecezyi Tarnowskiéj.

Wzywam Konsystorz, aby natychmiast wysłał jednę osobę ze swego grona z zupełném umocowaniem dla porozumienia się ze mną o rzeczy publicznéj.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski.

Dembowski S. D.

Inspetitor Sincherty es Wrahowie hawiadamia wayethick, blorry rapisani sostali de priceholy areby drive juhrzejizege najdalaj a godninie 9. r rana stawiti is a patare. Mraliois Dina 25, Luligo 1846 Bishupin. Milibritara ?

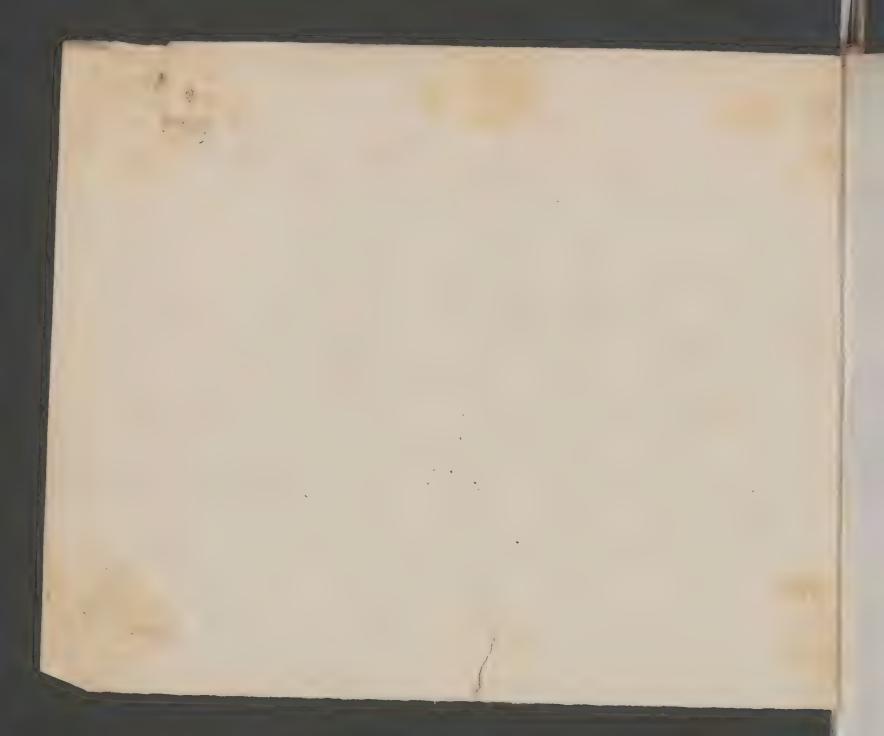

## Zasady Wojny małéj czyli Partyzanckiéj, wyciąg z dzieła Jenerała Chrzanowskiego o Wojnie Partyzanckiéj.

Niezaprzeczoną jest prawdą, że wojna partyzancka z wielką korzyścią może być prowadzoną w kraju górzystym, ale nie idzie zatém żeby jéj prowadzić nie można tam gdzie nie ma gór dużych. Wojna taka wszędzie w własnym kraju może mieć miejsce, kiedy mieszkańcy mają odwagę bronić się i niechcą poddać się zniewadze rabunkom a nakoniec przyjąć jarzma. W częściach kraju zakrytych i poprzerzynanych gdzie są lasy, błota, groble, wąwozy, rowy, robi się ta wojna oddziałami pieszemi, zupełnie tak jak w krajach górzystych; w krajach zaś odkrytych i płaskich trzeba ją prowadzić podług tychże samych zasad oddziałami konnemi z jedyną różnicą którą gatunek broni użytéj za sobą pociąga.

Samą wojną partyzancką może być nieprzyjaciel zniszczony do opuszczenia kraju przymuszony wtedy zwłaszcza gdy jego armia nieodpowiada wielkości kraju który zajmuje — ale powinna do koła okrążać, że tak powiem w oblężeniu trzymac

takową armią nieprzyjacielską i każdy jéj oddział.

Wojna partyzancka prowadzona być może w dwojaki sposób – najprzód oddziały mniej więcej liczne stosownie do możności i miejscowych okoliczności, piesze lub konne a czasem z obu tych broni złożone stósownie do natury kraju działają na wszelkich przestrzeniach przenosząc się z jednéj okolicy w inną gdy się w piérwszéj utrzymać nie mogą lub nastają widoki szkodzenia nieprzyjacielowi w drugićj.— Głównemi zasadami unikania klęski a otrzymywania powodzeń przez takowe oddziały, jest nadzwyczajna czynność nigdy nieustająca, ruchy śmiałe do tego przezorne a zawsze niespodziewane. Takowe oddziały mogą być wykomenderowane gdy porządna armia trzyma pole bez tego muszą powstawać na różnych punktach nie czekając na rozkazy wyższéj Władzy, ale z woli miejscowéj ludności z natchnienia pojedynczych dowódzców którzy sami się narzucą lub wybranemi zostaną a później dopiero przez wyższą Władze potwierdzeni być mogą i zniósłszy się z nią dalszy kierunek działania i rozkazy odbiorą.

Drugi rodzaj małéj wojny zostaje prowadzony przez ludność miejscową, która się nierusza ze szczupłego obrębu swojéj okolicy i oddaje się ciągle zwykłém zatrudnieniom swojego powołania i wojnę tylko prowadzi z pojedynczemi ludźmi z małemi oddziałami niestrzegącemi się z transportami idącemi bez dostatecznéj exkorty z kuryjerami i to wszystko zabiera, pali, niszczy, dławi o ile cokolwiek z tego doścignioném być może; oczywistą jest rzeczą, że połączenie tych 2ch rodzajów małéj wojny, daleko większe skutki osiągnie aniżeliby mogła jedna tylko z nich. Na największe zaś skutki rachować można, gdy małéj wojnie przyjdzie w pomoc choćby i cokolwiek późno formalna armia trzymająca pole.

Podane tutaj przepisy ściągające się częścią do jednego lub drugiego rodzaju téj wojny częścią zaś mogą być zastósowane do obydwóch, zresztą nie trzeba ich brać co do słowa gdy w każdym szczególnym przypadku nastąpić mogą a nawet i muszą modyfikacye.

### Organizacya.

Naczelnik Wojskowy na każdą prowincyą przez Rząd nominowany wybiera i nominuje dowódzców kompanij partyzanckich a po zniesieniu się z nimi przeznacza Porucznika i 2ch Podporuczników do każdéj kompanii. Padofficerów i Kaprali wybierają dowódzcy kompanij z pomiędzy swoich partyzantów, kompanie takie tworzą się po jednéj w podziale territorialnym zamykającym około 50 tysięcy mieszkańców. Kompania każda złożona przynajmniéj od 100 do 120 ludzi jedynastu Podoficerów, z których jeden Sierżant starszy albo Wachmistrz. Przy każdéj kompanii pieszéj będzie prócz tego 10 do 20 konnych, a przy każdéj konnéj 16 do 20 piechoty na koniach. Te kompanie dostaną w każdéj prowincyi Numera i niemi tylko rozróżniać się będą.

> (podpisano) TYSSOWSKI Dyktator. Zgodność z Oryginałem świadczę: Rogawski S. D.



Ner 109.

# 

# Do Mieszkańców dawnego Kongresowego Królestwa.

Odbierający ninicjszą odezwę Obywatel ma natychmiast ogłaszać rewolucyą spółeczną, zniesienie pańszczyzu i czyńszów, i wszystkie ogłoszenia rządowe do niego jakąkolwiek bądź drogą doszłe – i natychmiast powstanie organizować. Niewypełnienie tego rozkazu

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski. Edw. Dembowski Sekretarz Dyktatora.



## OBWIESZCZENIE.

*№* 167.

## KOMISSARZ POWIATU KRAKOWSKIEGO.

Zważywszy, iż nie ma więcej potrzeby iluminowania w nocy Miasta, i aby nie narażać Obywateli na niepotrzebne wydatki ogłasza, iż od dziś dnia oświecanie okien ustaje wszyscy jednakowoż mieszkańcy winni mieć zawsze w pogotowiu światło i w razie uderzenia alarmu w dzwony, natychmiast okna oświeconemi być winny – wszelkie zaś dzwonienie w nocy wyjąwszy allarmowe najsurowiej zakazuje się.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

M. LISSOWSKI.

R. REKLEWSKI Sekr.

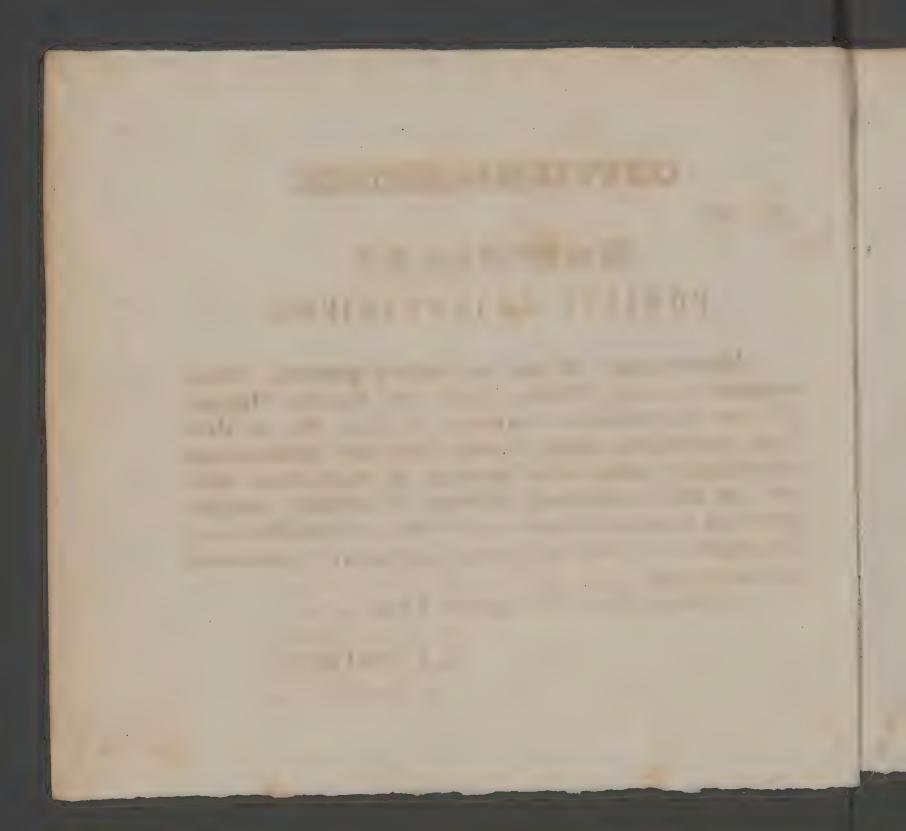

## OBWIESZCZENIE.

No. 168.

## KOMISSARZ

### POWIATU KRAKOWSKIEGO.

Dobrowolne ofiary w płótnie, suknie, koszulach i obuwiu jakie patryoci i patryotki chcą składać, do przyjmowania upoważnia się Ob. Wincenty Janowski, przy ulicy Franciszkańskiej w gmachu Franciszkańsk

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

M. LISSOWSKI.

R. REKLEWSKI Sekr.

The same and the same details - In the second The second secon DWWWW.CTTT

3 .

## WODE MACEEUT SILY ZBROJNEJ NARODOWEJ.

#### SZLACHETNE POLKI:

Oto powstanie Ojczyzny z sromotnych kajdan w które ją przemoc wrogów wtrąciła. I któż ją dzwiga z niewoli? Wasi mężowie, synowie i bracia!

Wasza miłość wypielęgnowała Ich życie — Wasze szlachetne uczucia rozwiewały w nich zawsze tę świętą iskrę wolności, która w jednéj chwili wybuchła w pożar i na całym obszarze Polski, zapowiada zgubę Tyranom. — Dokończcież więc wzniosłego dzieła i kiedy synowie, kiedy bracia Wasi z orężem w ręku ścigają strwożonego wroga, Wy spieszcie dla nich z pomocą.

Niechaj bielizna okrywa czymprędzéj tych, którzy spieszą do boju, przysposabiajcie obwiązki i szarpie tym, którzy już mieli szczęście spotkać się z wrogiem naszéj Ojczyzny, a chorągiewki Waszą dłonią uszyte, ozdobią groty lanc naszych: i każdy dar Waszéj troskliwej pomocy Wódz Naczelny przyjmie z wdzięcznością a im prędzéj dany, tym droższym będzie dla wszystkich.—

Polki! czyż do szlachetnych czynów, trzeba was kiedy zachęcać?

ERAZM SKARŻYŃSKI.

Szef Sztabu J. Nieprzecki.

Szef Bióra Wojny A. W. Fusiecki.

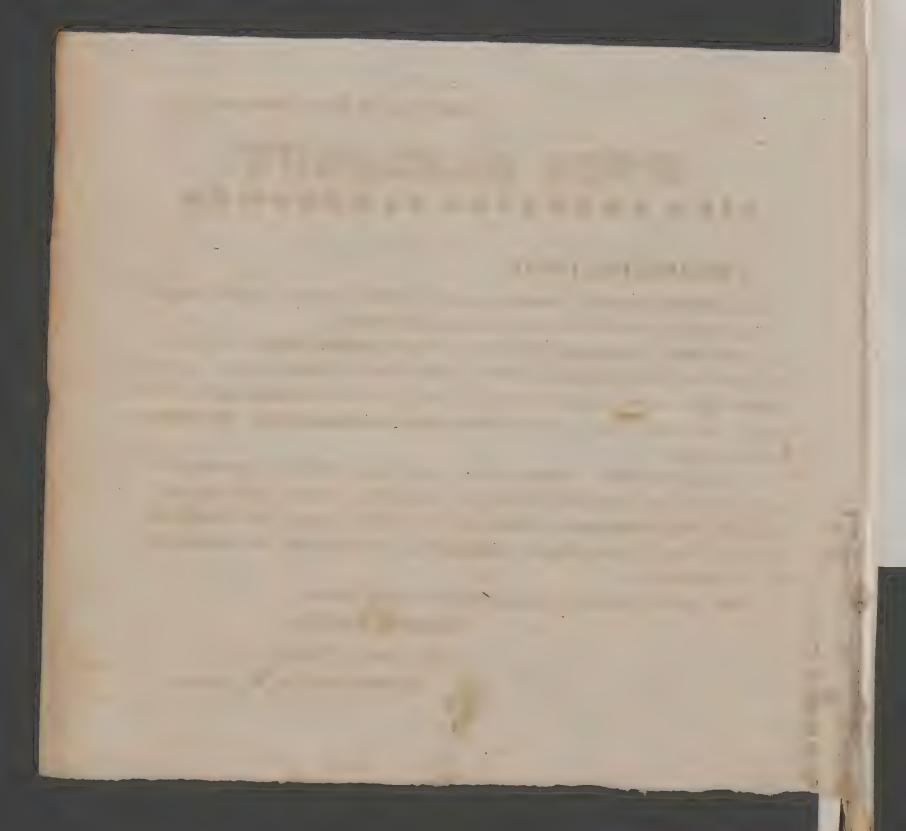

## DYKTATOR do Ludu Polskiego.

Gdziekolwiek niniejsza odezwa dochodzi wszelkie pańszczyzny, czynsze i daniny, jak w Manifescie rewolucyjnym wyrażono, znoszą się bezwzględnie.—

Mordy i samowole popełnione w niektórych miejscach przebaczają się — lecz od chwili nadejścia téj odezwy, każdy dopuszczający się mordu lub rozboju, przez Sąd wojenny według Art. 4 Ustawy Rewolucyjnéj śmiercią ukarany będzie. —

Podburzających do mordów i rabunków takaż sama kara czeka.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.

Sekretarz Dyktatora Edw. Dembowski.

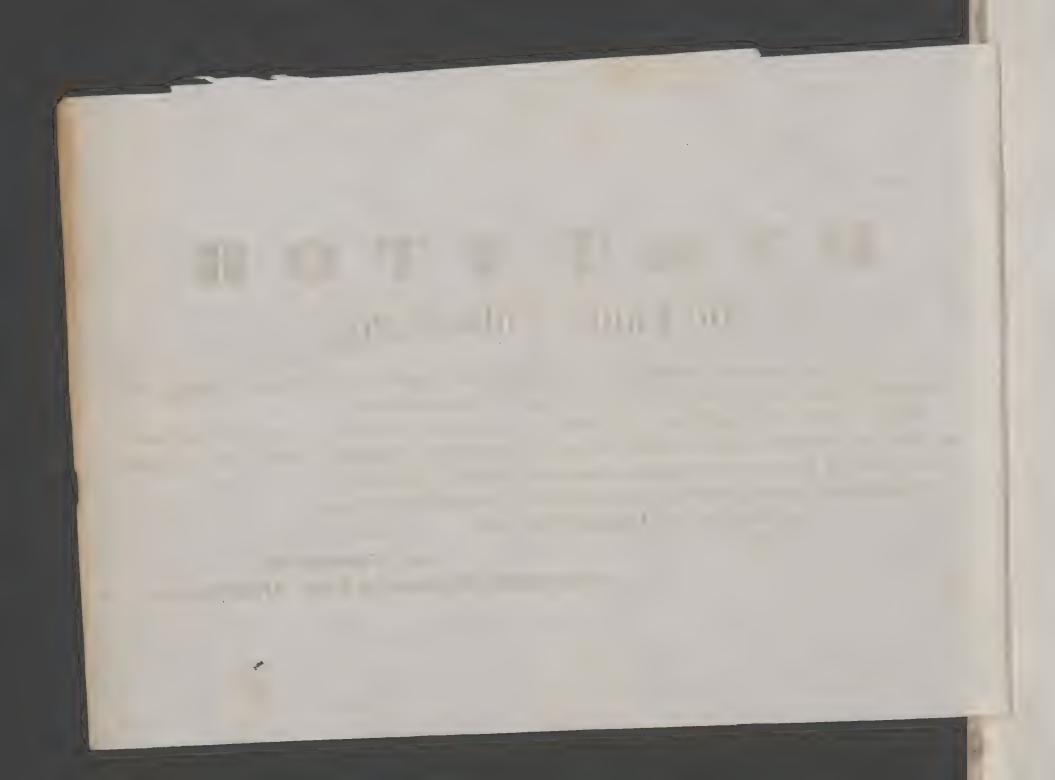

### DYKTATOR

## do wszystkich Polaków umiejących czytać.

Każdemu ktokolwiek umié czytać, — natychmiast po odebraniu niniejszéj odezwy, nakazuje Dyktator, — Lud miejskí zwoływać i doń mniéj więcéj temi słowami, — w serca przemawiać, aby Lud dążenie rewolucyi jasno pojął i uczuł.

Ludu Polski! Rewolucya w Rzeczypospolitéj Polskiéj dokonana,— znosi wszelką pańszczyznę,— czynsze i daniny— a zatém grunta z których dotąd odrabialiście lub płaciliście jakie bądź powinności;— są odtąd waszą bezwarunkową własnością któréj jak wam się podoba na wasze dobro używajcie.

Ktoby was do pańszczyzny lub danin przymuszał ten ukarany zostanie.

Tych którzy gruntów nie posiadają — parobków, komorników, — a szczególniej walczących w szeregach Rzeczypospolitej z Dóbr Narodowych po ukończonej walce o niepodległość uposaży, — dla rzemieślników zaś, — warsztaty narodowe założy— gdzie płaca za robotę będzie dwa razy większa niż ją dziś pobierają.

Rzeczpospolita Polska, wszystkie przywileje, szlachectwa i uciski znosi,— i wszystkich ludzi równemi stanowi.

A więc dla Twojego dobra o Ludu, rewolucya dokonana,— powraca Ci prawa które Ci wydarto;— wszędzie o Ludu, głoś to coś słyszał, i pomnij— że bronić praw swoich powinieneś,— jak każdy Polak bronić ich będzie i przeciwko Austrya-kom Cesarskim, Prusakom i Moskalom,— i przeciwko każdemu ktoby te prawa wydrzeć chciał nam Ludowi nam Chłopom, nam Polakom.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

Tyssowski.

-

Edward Dembowski S. D.

Promisfarz Towiah Frakovskiego Inspektora Joman Atrademickich -Upowarina Obywatela Castholstiega Nacrelinka Monfoanie Thomies bring Thurnitartig, do powie. : cial secsion tudi whymie tache nagrodheridjaych (O) praconania frod evoino navorano n Vienni na len cel ne machip Totaly Technismej una von'j fi co by myparaso unadric salais ! Oview Trap etchor domin War emickich - Jubarnator Miarter i Mois Na. veleng rawiaderdicejes is. Mrario 20: 21: Sulege / 846: 2.

Inspellera Domous · 12: 23!



Naboienstwo ratobne za pologly shi Michin was No.





Uczczenie pamięci poleglych Tolaków w r. 1846.

na cmentarin podgorskim

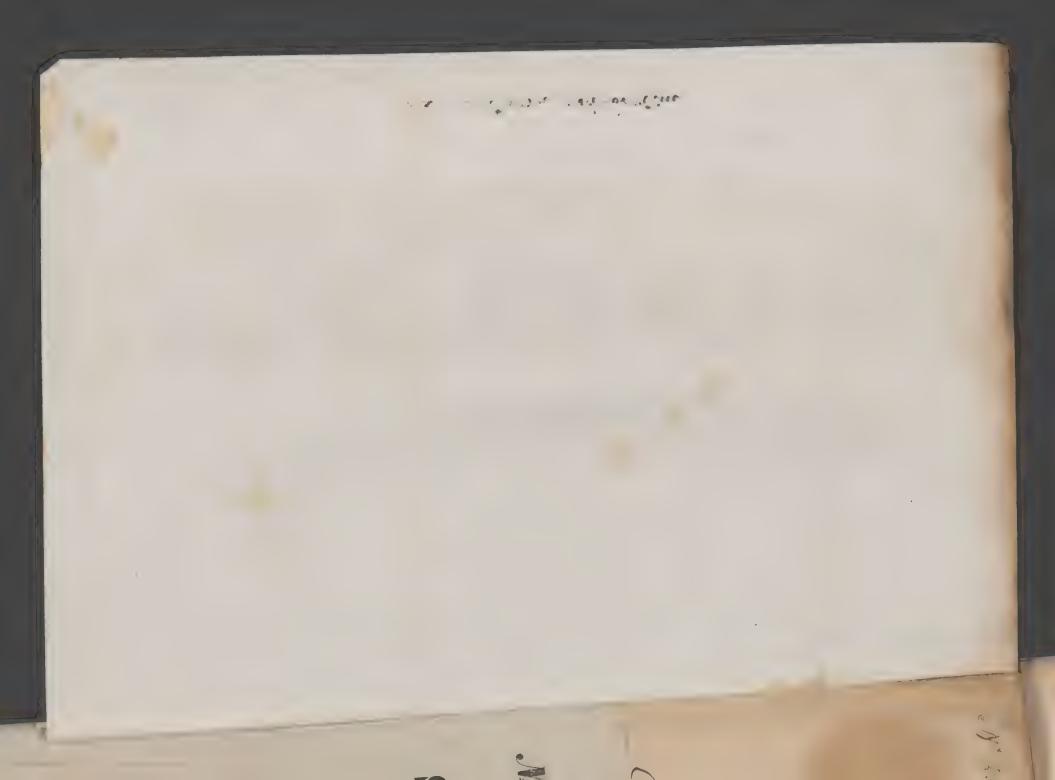



# SEKRETARZ DYKTATURY

Driera Safe Minter Brukowa Ofice Cool The morenice tak Cynistre -jano i Hojokove Hladzelain, Lat orderdriese is a sixtomi Louis Obyma, Warrat Oabrey ... 1.00 (1. 1.00) Osobarnie De Havela Down . wise in Press Trodal sgrugherve " rie tylko molovej rie turnowally foodiding, ale onozent in insied for ONON redui the field va ikeligibe / Macko !! orded locareach - of his string met thay Mieringie! Rodeice ( n trinkone it atom direct & a Marcon 846 Dyzektor Bolicy N. 31 Jul. Wajen - Hury

2 powrotem \_ Haroletroxali, elasionowihi The 1 Lut. 46's

( doby nepholinie) icidages , In it want of tak · / // · // 11 Corteur 1/4 - -" etyne 12. · ozek " (o: lie /15 · Cataria





No.

٠, .

44

# DYKTATOR

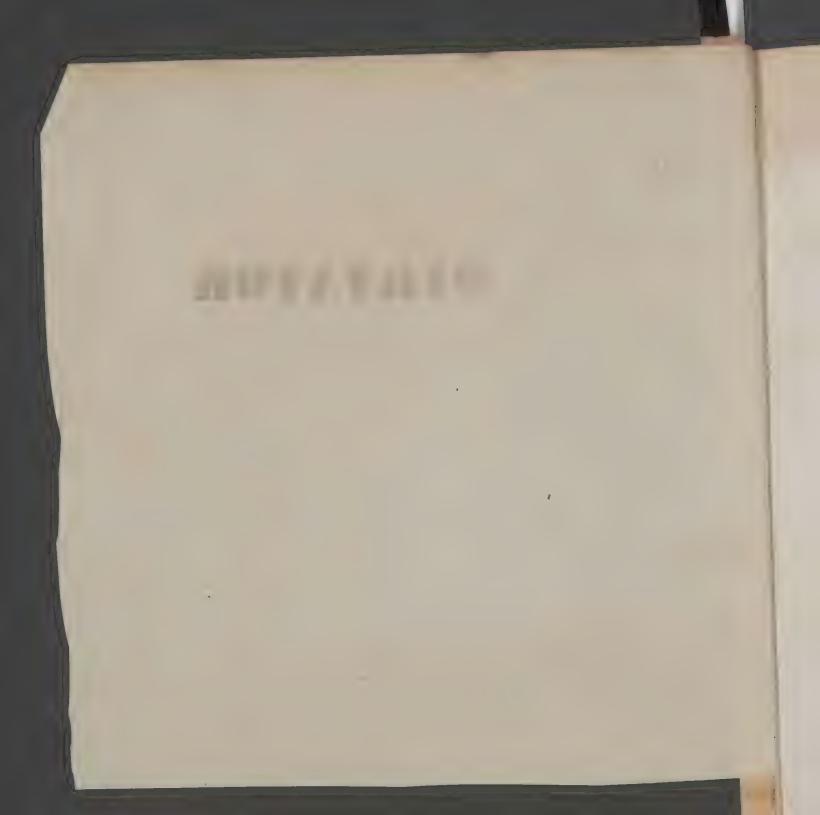

## DZIENNIK RZĄDOWY NARODOWY

## RZECZYPOSPOLITÉJ POLSKIÉJ.

Ner 1.

Kraków dnia 24 Lutego

1846.

#### Polacy!

Po sromotném spotwarzeniu najspokojniejszych Obywateli i Mieszkańców Miasta Krakowa i jego Okręgu, w celu uprawnienia zamierzonego zbrojnego najścia przez wojska Cesarsko Austryackie, dokonano takowego na dniu 18 b. m. i wywołano gwałtami powszechne oburzenie, poczem nastąpiło starcie się z wrogiem kilku walecznych braci naszych, którzy poświęcili się dla sprawy narodowej; polegli mężnie jak prawi synowie Ojczyzny, zostawiwszy godny przykład do naśladowania. Zaledwie że nieprzyjaciel poniósł pierwszą porażkę, a już go ogarnęła powszechna trwoga, bo Bóg widocznie opiekuje się niewinnemi. Bluźniercy ogłaszali, że przybyli dla naszego bezpieczeństwa, a piérwsi w najhaniebniejszym popłochu umknęli z naczelnikiem Rządu i Władzami, zabrawszy z sobą Milicyą, przezco wystawione było miasto na największe niebezpieczeństwo. A jednak dzięki Opatrzności, która czuwała nad nami, nie dopuszczono się najmniejszego nadużycia, co prawie bezprzykładném jest w dziejach narodów i zajmie najpiękniejszą kartę w historyi Polski. Polacy! nadeszła chwila stanowcza, jednoczcie się i zapomnijcie o wszystkich zatargach, mając zawsze przed oczyma zgubną niezgodę, która udaremniała tylokrotne wysilenia nasze. Pomnijcie na okropności jakie pociąga za sobą upadek bytu politycznego, a pewny jestem, że staniecie jak niezwyciężona Falanga Macedońska i odrodzi się duch narodu tak znany całemu światu. Wszakże Rzymianie mieli tylko dwie mile kwadratowe obwodu i niespełna cztery tysiące mieszkańca, a jednak stali się panami całego starożytnego świata; dla czegożby Naród Polski nie miał odzyskać swego bytu, byle go tylko szczérze zapragnął. Polacy! nie lękajcie się nieprzyjaciół i idźcie w ślady Leonidasa na czele garstki dzielnych Spartanów. Ale pocóż przytaczam przykłady starożytnych narodów; któryż w Europie liczy tyle bohaterów i męczenników poświęcenia się najdroższéj sprawie odrodzenia się naszego? Cała Sławiańszczyzna podniesie się, skoro się dowie o Waszém powstaniu, a Europa, która pragnie wyjarzmienia się z pod srogiéj niewoli swoich Tyranów, oddając poklask waszemu poświęceniu się, wspierać go będzie wszelkiemi siłami. – Nierozpaczajcie i miejcie ufność w Bogu, który pobłogosławi Orężowi w sprawiedliwej sprawie naszej. Obywatele i Mieszkańcy Krakowa! Przodków cienie którzy zamieszkiwali ten starożytny Gród, i dali tylokrotnie dowody nieustraszonego męztwa, będą wam w boju towarzyszyć i zagrzewać serca wasze, pewni, że się niepotrzebują rumienić swoich synów umiejących odeprzeć najezdników którzyby ich święte popioły w grobach znieważać byli gotowi. - Składajcie chętnie ofiary na ołtarzu Ojczyzny, a hojne będziecie zbierali plony waszego wysilenia, potomność podziwiać będzie wasze czyny i wdzięcznością je uwieńczy; gdy przeciwnie wnuki złorzeczyłyby waszej opieszałości i przeklinałyby was w grobach na wieki. Odtąd niech hasłem naszém będzie Bóg! Jedność! i Ojczyzna!

#### PROTOKÓŁ

spisany na dniu 22 Lutego 1846 roku o godzinie 8 wieczorem przez niżéj podpisanych w celu objęcia Rządu Narodowego Rzeczypospolitéj Polskiej.

Czternastoletnie usiłowania prawych Synów Ojczyzny w celu odzyskania bytu Narodowego wywołały we wszystkich stronach ujarzmionéj Polski liczne sprzysiężenia narażające Członki tychże na najokropniejsze niebezpieczeństwo; mimo których jednak udało się nareszcie związać wszystkie w jeden kierunek, to jest odzyskanie Ojczyzny przez usamowolnienie całego Ludu Polskiego. Dnia 24 Stycznia b. r. Wydziały wszystkich związków całej Polski oddały Władzę w ręce Rządu składającego się z pięciu osób wybranych od Księstwa Poznańskiego, Miasta Krakowa i jego Okręgu, Galicyi, Rusi i Emigracyj z dodanym Sekretarzem; któren to Rząd miał uzupełnić się przez przybranie dwóch Członków za Polskę Kongresową i za Litwę. Członkowie wybrani i Sekretarz Władzę im powierzoną przyjęli i przed dniem 21 Lutego na wybuch powstania przeznaczonym mieli się zgromadzić w Krakowie; jakoż istotnie Członkowie za Miasto Kraków i jego Okrąg, za Galicyję i Emigracyję przed terminem się stawili, zaś Członek za Księstwo Poznańskie został uwięzionym, a Członek za Ruś i Sekretarz Rządu na miejsce przeznaczenia dotąd nie zdążyli; nakoniec Członek Rządu za Emigracyję wybrany przez wkroczenie wojska austryjackiego do Krakowa na niebezpieczeństwo utraty wolności narażony, schronił się chwilowo za granicę.

W téj chwili ruch powszechny Miasta Krakowa i najnowsze wiadomości ze wszystkich stron okazują dowodnie, iż powstanie jest wolą Boga i całego Narodu Polskiego, wkładają zatém na pozostałych Członków Rządu święty obowiązek ujęcia natychmiast im powierzonéj Władzy tém więcej, iżby inaczej popęd najświętszy mógł się wyrodzić w bezrząd i narazić na niebespieczeństwo braci Obywateli, udziału w powstaniu mieć nie mogących.

Przybierając do grona Rządowego Obywatela z Polski Kongressowej, któren władze przyjmuje, podajemy sobie więc nawzajem ręce i poprzysięgamy w obliczu Boga i Narodu Polskiego, iż władzę Rewolucyjną tak długo wykonywać będziemy, dopóki cała Polska wyjarzmioną nie będzie, iż za środek do tego celu uznajemy poruszenie całego ludu przcz zniesienie przywilejów i nadanie bezwzględnej własności ziemi dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadanej, iż za wszelkie następstwa dzisiejszego czynu odpowiedzialność przyjmujemy i każdego ktoby się naszym postanowieniom odważył sprzeciwiać za zdrajcę Ojczyzny uważać i stósownie z nim postępować będziemy, tak nam Boże dopomóż! Sekretarzem naszym mianujemy Karola Rogawskiego. W dowód czego nasze własnoręczne podpisy

Ludwik Gorzkowski — Jan Tyssowski — Alexander Grzegorzewski. Sekretarz Karol Rogawski.

#### MANUPEST RZĄDU MARODOWEGO RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ DO NARODU POLSKIEGO.

Polack! Godzina powstania wybiła — cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta — powstali już Bracia nasi w X. Poznańskiem, w Polsce Kongresowej, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem i przemocą. — Wszak wiécie co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach, starcy có wspierali nas radą oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiej powagi, słowem każdy kto czynem ja nawet myślą tylko pragnął żyć umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Odbiły się w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milionów zaknutowanych — wywiędłych w podziemnych lochach — pędzonych w szeregach ciemięzcow — męczonych wszystkiem czemu tylko siła człowieka wystarczy — wydarli nam sławę — zabraniają nam naszego języka — niepozwalają wyznawać Wiary Ojców naszych — kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego — uzbrajają braci przeciw braci — sieją potwarze na najgodniejszych Synów Ojczyzny. Bracia! jeszcze krok tylko a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka — wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszej, żeśmy z najpiękniejszej krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pustynie — żeśmy lud najbitniejszy dozwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę — mówić obcym językiem i być niewolnikami gwalcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy Ojców na-

szych męczenników za sprawę narodową, abyśmy śię ich pomścili, wołają na nas niemowlęta abyśmy im utrzymali Ojczyznę od Boga nam powierzoną – wołają na nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszej zasadzie narodowości – woła na nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać będzie.

Jest nas dwadzieścia milionów, powstanmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszéj żadna nieprzemoże siła, będzie nam wolność jakiéj dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład spółeczeństwa, w którym każden podług żasług i zdólności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieochybną pomoc całego spółeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią z Dóbr Narodowych.

Polacy! nieznamy odtąd między sobą żadnéj różnicy, jesteśmy odtąd Braćmi, Synami jednéj Matki Ojczyzny, jednego Ojca Boga na Niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi Orężowi naszemu i da nam zwycięztwo; ale aby wysłuchał głosów naszych nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamijmy poświęconéj broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: "Poprzysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyznie mojéj Polsce! poprzysięgam poświęcić jéj wszystkie moje widoki osobiste majątek i życie! poprzysięgam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu w Krakowie na ('niu 22 m. t. o godzinie ósméj wieczorem w domu pod Krzysztoforami zawiązanemu i wszystkim władzom od tegoż postanowionym, tak mi Panie Boże dopomóż."

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rządowym umieszczony w osobnych odciskach, na całą Polskę rozesłany i natychmiast we wszystkich kościołach z ambon i we wszystkich gminach przez przybicie na miejscach publicznych obwieszczony. — W Krakowie dnia 22 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski. — Jan Tyssowski. — Alexander Grzegorzewski. Sekretarz Rządu Karoż Rogawski.

## RZADNARODOWY

DO WSZYSTKICH DAWNYCH WOJSKOWYCH.

Pod surowością bycia uważanymi jako zdrajcy Ojczyzny, mają wszyscy Officerowie mieszkający w Krakowie stawić się przed Rządem Narodowym w gmachu Krzysztofory najdaléj do godziny 10téj rannéj dnia dzisiejszego.

Kommendant placu to rozporządzenie pod tąż samą odpowiedzialnością natychmiast oznajmi wszystkim Officerom. Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

L. Gorzkowski - Jan Tyssowski - A. Grzegorzewski. Rogawski Sekretarz.

## USTALWA REWOLUCYUNA.

Artykuł I. Rząd Rewolucyjny jest jeden dla całéj Polski, absolutny, Narodowi odpowiedzialny.

Art, II. Każden, komu Rząd lub Władza od Rządu postanowiona, jakikolwiek Urząd, Dowództwo lub stanowisko chwilowe tylko oznaczy, obejmie i wykona takowe pod karą śmierci.

Art. III. Ktokolwiek zdolny dźwigać broń, w 24 godzinach po ogłoszeniu powstania w miejscu jego pobytu pod rozporządzenie Władzy miejscowéj się nie stawi, pójdzie jako zbieg pod Sąd Wojenny.

Art. IV. Rabunek, samowolność nad osobą chociażby winną, wymaganie czynszów lub pańszczyzó, opiéranie się czynne, szpiegostwo, przeniewierzenie grosza publicznego, nadużycie władzy urzędowej i przywłaszczenie Władzy, ulega karze śmierci.

Art. V. Käzden kto formuje kluby, komitety lub stowarzyszenia bez upoważnienia Rządu, jest zdrajcą Ojczyzny.

Art. VI. Każda Gmina wystawi natychmiast w swoim obrębie tyle znaków alarmowych, ile dla porozumienia się ze wszystkiemi Gminami ościennemi, okaże się potrzebném. Znaki te, są słupy lub drzewa okręcane słomą i oblane smołą; zniweczenie takiego słupa lub przeszkadzanie w zapaleniu ulega karze śmierci.

Art. VII. Godłem Narodowém jest kolor biały z amarantowym i Orzeł biały na tle amarantowém z skrzydłami do lotu rozciągnionemi, z głową na prawo zwróconą, trzymający w szponach wieniec dębowy, na lewo wieniec laurowy. Orzeł ten jest także pieczęcią wszelkich Władz i Sądów Narodowych.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski. — Jan Tyssowski. — Alexander Grzegorzewski.

Sekretarz Rządu Karol Rogawski.

#### RZĄD NARODOWY DO BRACI IZRAELITÓW.

Polacy: Godzina pojednania się z sobą rodzin spółeczeńskich wybiła. Byliście pod zarządem wrogów uważani za oddzielny naród. Rewolucya przyjmuje was na łono spółeczeńskie, zapewnia wam jako braciom jednéj ziemi prawa ludzkie—i zawita was jako Synów Ojczyzny godnych wyswobodzenia i otrzymania bezwzględnéj równości. Gdy atoli używanie praw i pełnienie obowiązków powinuo być odpowiednie, przeto wzywa was Rząd Rewolucyjny do szeregów Obrońców— i oświadcza że wszelkie Manifesta wydać się mające stósują się i do Polaków Izraelitów.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

L. Gorzkowski. — Jan Tyssowski. — A. Grzegorzewski.
Rogawski Sekr.

#### DYKTATOR JAN TYSSOWSKI DO NARODU POLSKIEGO.

Nieład który się zaczął zakradać w Rządzie zbiorowym, i nadchodzące ze wszystkich stron wiadomości iż Chłopstwo nierozumiejąc o co idzie rzuca się na Szlachtę — włożyły na mnie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czém Publiczność Miasta Krakowa w szczególności zawiadamiając, ostrzegam wszystkich iż Straż moja przyboczna otrzymała rozkaz niewpuszczania do mnie nikogo, jak tylko za danym znakiem do Rapportu. — Ostrzegam powtóre, iż do Rapportu mają stawać tylko Osoby, które mają donieść jakieś istotne wydarzenie (factum). — Z radami i projektami mają stawać tylko Ci którzy będą do tego wezwani. — Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

JAN TYSSOWSKI. — ROGAWSKI Sekr.

#### ZAŁOŻENIE KLUBU REWOLUCYJNEGO POLSKIEGO.

Rząd z łona rewolucyi wyrodzony — rozwija ją — w duchu takim w jakim ją serca nasze wykochały, — w jakiéj postaci wymarzyły ją sny nasze najdroższe.

Usposobić lud do pojęcia i ukochania rewolucyi, — Lud który obłąkać usiłowali wrogi nasze — i wewnętrzni zwolennicy przywileju i ucisku, — jest powinnością i zadaniem opinii publicznéj.

Dla wsparcia wyrobienia się opinii, zakładam Klub Rewolucyjny Polski, z następującą Organizacyą:

- 1) Sessye Klubu odbywają się codzień, późno w wieczór, po ukończeniu zatrudnień rządowych.
- 2) Mowcy dyskutować i Ludowi przedstawiać będą kwestye rewolucyjne.
- 3) Protokóła mów i dyskussyjj, przez Sekretarzy notowane, i pismami publicznemi ogłaszane będą.
- 4) Klub, w ciągu, przybierze sobie członków którzy większością głosów, o objawieniu opinii Klubu, o różnych rewolucyjnych kwestijach stanowić będą.
- 5) Pierwszych Członków Klubu przybiera zakładający poźniejsi większością głosów Członków pierwszych obierani będą. Klub nasz otworzony będzie w Sali teatralnéj dziś o godzinie 9 wieczór.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

EDWARD DEMBOWSKI Sekretarz Ministerstwa Spraw Wewn.

Pismo to wychodzić będzie codziennie o godzinie 8méj rano w Księgarni Stanisława Gieszkowskiego.



Prenumerata kwartalna kosztuje Złp. 12; miesięczna Złp. 5. Numer pojedyńczy groszy pietnaście.

groszy pietnaście.

## DZIENNIK PASE RZADOWY RZECZYPOPOLITÉJ POLSKIÉJ.

### Polacy!

Po sromotném spotwarzeniu najspokojniejszych Obywateli i Mieszkańców Miasta Krakowa i jego Okręgu, w celu uprawnienia zamierzonego zbrojnego najścia przez wojska Cesarsko-Austryackie, dokonano takowego na dniu 18 b. m. i wywołano gwaltami powszechne oburzenie, poczém nastąpiło starcie się z wrogiem kilku walecznych braci naszych, którzy poświęcili się dla sprawy narodowéj; polegli mężnie jak prawi synowie Ojczyzny, zostawiwszy godny przykład do naśladowania. Zaledwie że nieprzyjaciel poniósł pierwszą porażkę, a już go ogarnęła powszechna trwoga, bo Bóg widocznie opiekuje się niewinnemi. Bluźniercy ogłaszali, że przybyli dla naszego bezpieczeństwa, a pierwsi w najhaniebniejszym popłochu umknęli z naczelnikiem Rządu i Władzemi, zabrawszy z sobą Milicyą, przezco wystawione było miasto na największe niebezpieczeństwo. A jednak dzięki Opatrzności, która czuwała nad nami, niedopuszczono się najmniejszego nadużycia, co prawie bezprzykładném jest w dziejach narodów i zajmie najpiękniejszą kartę w historyi Polski. Polacy! nadeszła chwila stanowcza, jednoczcie się i zapomnijcie o wszystkich zatargach, mając zawsze przed oczyma zgubną niezgodę, która udaremniała tylokrotne wysilenia nasze. Pomnijcie na okropności jakie pociąga za sobą upadek bytu politycznego, a pewny jestem, że staniecie jak niezwyciężona Falanga Macedońska i odrodzi się duch narodu tak znany całemu światu.-Wszakże Rzymianie mieli tylko dwie mile kwadratowe obwodu i niespełna cztery tysiące mieszkańca, a jednak stali się panami całego starożytnego świata; dla czegóżby Naród Polski nie miał odzyskać swego bytu, byle go tylko szczerze zapragnął. Polacy! nie lękajcie się nieprzyjaciół i idźcie w ślady Leonidasa na czele garstki dzielnych Spartanów. Ale pocóż przytaczam przykłady starożytnych narodów; któryż w Europie liczy tyle bohaterów i męczenników poświęcenia się najdroższéj sprawie odrodzenia się naszego? Cała Sławiańszczyzna podniesie się, skoro się dowie o Waszém powstaniu, a Europa, która pragnie wyjarzmienia się z pod srogiéj niewoli swoich Tyranów, oddając poklask waszemu poświęceniu się, wspierać go będzie wszelkiemi siłami.—Nierozpaczajcie i miejcie ufność w Bogu, który poblogosławi Orężowi w sprawiedliwej sprawie naszej. Obywatele i Mieszkańcy Krakowa! cienie Przodków którzy zamieszkiwali ten starożytny Gród, i dali tylokrotnie dowody nieustraszonego męztwa, będą wam w boju towarzyszyć i zagrzewać serca wasze, pewni, że się niepotrzebują rumienić swoich synów umiejących odeprzeć najezdników którzyby ich święte popioly w grobach znieważać byli gotowi. — Składajcie chętnie ofiary na oltarzu Ojczyzny, a hojne będziecie zbierali plony waszego wysilenia, potomność podziwiać będzie wasze czyny i wdzięcznością je uwieńczy; gdy przeciwnie wnuki złorzeczyłyby waszej opieszałości i przeklinałyby was w grobach na wieki. Odtąd niech hasłem naszem będzie Bóg! Jedność! i Ojczyznal

50

2/3.

#### **PROTOKUŁ**

spisany na dniu 22 Lutego 1846 r. o godzinie 8 wieczorem przez niżej podpisanych w celu objęciu Rządu Narodowego Rzeczypospolitej polskiej.

Czternastoletnie usiłowania prawych Synów Ojczyzny w celu odzyskania bytu Narodowego wywołały we wszystkich stronach ujarzmionéj Polski liczne sprzysiężenia narażające Członki tychże na najokropniejsze niebezpieczeństwo; mimo których jednak udało się nareszcie związać wszystkie w jeden kie runek, to jest odzyskanie Ojczyzny przez usamo. wolnienie całego Ludu Polskiego. Dnia 24 Stycznia b. r. Wydziały wszystkich związków całéj Polski oddały Władzę w ręce Rządu składającego się z pięciu osób wybranych od Księstwa Poznańskiego, Miasta Krakowa i jego Okręgu, Galicyi, Rusi i Emigracyi z dodanym Sekretarzem; któren to Rząd miał uzupełnić się przez przybranie dwóch Członków za Polskę Kongressową i za Litwę.-Członkowie wybrani i Sekretarz Władzę im powierzoną przyjęli i przed dniem 21 Lutego na wybuch powstania przeznaczonym mieli się zgromadzić w Krakowie; jakoż istotnie Członkowie za Miasto Kraków i jego Okrąg, za Galicyje i Emigracyje przed terminem się stawili, zaś Członek za Księztwo Poznańskie został uwięzionym, a Członek za Ruś i Sekretarz Rządu na miejsce przeznaczenia dotąd nie zdążyli; nakoniec Członek Rządu za Emigracyję wybrany przez wkroczenie wojska austryackiego do Krakowa na niebezpieczeństwo utraty wolności narażony, schronił się chwilowo za granicę.

W téj chwili ruch powszechny Miasta Krakowa i najnowsze wiadomości ze wszystkich stron okazują dowodnie, iż powstanie jest wolą Boga i całego Narodu Polskiego, wkładają zatém na pozostałych Członków Rządu święty obowiązek ujęcia natychmiast im powierzonéj Władzy tém więcej, iżby inaczej popęd najświętszy mógł się wyrodzić w bezrząd i narazić na niebezpieczeństwo braci Obywateli, udziału w powstaniu mieć nie mogących.

Przybierając do grona Rządowego Obywatela z Polski Kongressowej, któren władzę przyjmuje, podajemy sobie więc nawzajem ręce i poprzysięgamy w obliczu Boga i Narodu Polskiego, iż władzę Rewolucyjną tak długo wykonywać będziemy, dopóki cała Polska wyjarzmioną nie ibędzie, iż za środek do tego celu uznajemy poruszenie całego ludu przez zniesienie przywilejów i nadanie bezwzględnej własności ziemi dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadanej, iż za wszelkie następstwa dzisiejszego czynu odpowiedzialność przyjmujemy i każdego ktoby się naszym postanowieniom odważył sprzeciwiać za zdrajcę Ojczyzny uważać i stosownie z nim postępować będziemy, tak nam Bożle dopomóż!— Sekretarzem

naszym mianujemy Karola Rogawskiego. W dowód czego nasze własnoręczne podpisy

Ludwik Gorzkowski, — Jan Tyssowski, — Alexander Grzegorzewski. Sekretarz Karol Rogawski.

### MANIFEST RZĄDU NARODOWEGO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Do Narodu Polskiego.

POLACY! Godzina powstania wybiła - cała rozszarpana Polska dźwiga się i wzrasta - powstal; już Bracia nasi w Księztwie Poznańskiém, w Polsce Kongressowéj, w Litwie i na Rusi biją się zwrogiem. Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem, i przemocą. - Wszak wiecie co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszéj młodzieży gnije wwięzieniach, starcy co wspierali nas radą oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiej powagi, słowem każdy kto czynem a nawet myślą tylko pragnął żyć, umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w wiezieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. Odbiły się w sercach naszych i rozdarły je aż do krwi jęki milijonów zaknutowanych - wywiędłych w podziemnych lochach - pędzonych w szeregach ciemiezców, męczonych wszystkiém czemu tylko siła człowieka wystarczy — wydarli nam sławę — zabraniają nam naszego języka --- niepozwalają wyznawać Wiary Ojców naszych – kładą nieprzebyte tamy ulepszeniom składu towarzyskiego — uzbrajają braci przeciw braci - sieją potwarze na najgodniejszych Synów Ojczyzny. Bracia! jeszcze krok tylko a niebędzie już Polski i ani jednego Polaka — wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszéj, żeśmy z najpiękniejszéj krainy ziemi zostawili im tylko gruzy i pustynie - żeśmy lud najbitniejszy dozwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę — mówić obcym językiem i być niewolnikami gwałcicieli praw swoich, wołają na nas z grobu prochy Ojców naszych męczenników za sprawę narodową, abyśmy się ich pomścili wołają na nas niemowlęta abyśmy im utrzymali Ojczyzne od Boga nam powierzoną - wołają na nas wolne narody całéj ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszej zasadzie narodowości - woła na nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać bedzie.

Jest nas dwadzieścia milionów, powstańmy razem jak mąż jeden, a potęgi naszéj żadna nieprzemoże siła, będzie nam wolność jakiéj dotąd nie było na ziemi, wywalczymy sobie skład spółeczeństwa, w którym każden podług zasług i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywiléj żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy, znajdzie bez upokorzenia nieochybną po-

moc całego spółeczeństwa, w którym ziemia dzisiaj przez Włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku, będzie wynagrodzone ziemią z Dóbr Narodowych.

Polacy! nieznamy odtąd między sobą żadnéj różnicy, jesteśmy odtąd Braćmi, Synami jednéj Matki Ojczyzny, jednego Ojca Boga na Niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a On pobłogosławi Orężowi naszemu i da nam zwycięztwo; ale aby wysłuchał głosów naszych nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamijmy poświęconéj broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy. A teraz na znak jedności przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: "Poprzysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyznie mojéj Polsce! poprzysięgam poświęcić jej wszystkie moje widoki osobiste majątek i życie! poprzysięgam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi Narodowemu w Krakowie na dniu 22 m. t. o godzinie 8méj wieczorem w domu pod Krzysztoforami zawiązanemu i wszystkim władzom od tegoż postanowionym, tak mi Panie Boże dopomóż. \*

Manifest niniejszy ma być w Dzienniku Rządowym umieszczony w osobnych odciskach, na całą Polskę rozesłany i natychmiast we wszystkich kościołach z ambon i we wszystkich gminach przez przybicie na miejscach publicznych obwieszczony. W Krakowie dnia 22 Lutego 1846 roku,

Ludwik Gorzkowski. — Jan Tyssowski. — Alexander Grzegorzewski. Schretarz Rządu Karol Rogawski.

#### RZĄD NARODOWY

DO WSZYSTRICH DAWNYCH WOJSKOWYCH.

Pod surowością bycia uważanymi jako zdrajcy Ojczyzny, mają wszyscy Officerowie mieszkający w Krakowie stawić się przed Rządem Narodowym w gmachu Krzysztofory najdaléj do godziny 10téj rannéj dnia dzisiejszego.

Kommendant placu to rozporządzenie pod tąż samą odpowiedzialnością natychmiast oznajmi wszystkim Officerom.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

L. Gorzkowski – Jan Tyssowski –
A. Grzegorzewski.
Rogawski Sekretarz.

#### USTAWA REWOLUCYJNA.

Artykuł I. Rząd Rewolucyjny jest jeden dla całéj Polski, absolutny, Narodowi odpowiedzialny.

Art. II Każden, komu Rząd lub Władza od Rządu postanowiona, jakikolwiek Urząd, Dowództwo lub stanowisko chwilowe tylko oznaczy, obejmie i wykona takowe pod karą śmierci.

Art. III. Ktokolwiek zdolny dźwigać broń, w 24 godzinach po ogłoszeniu powstania w miejscu jego pobytu pod rozporządzenie Władzy miejscowéj się nie stawi, pójdzie jako zbieg pod Sąd Wojenny.

Art, IV. Rabunek, samowolność nad osobą chociażby winną, wymaganie czynszów lub pańszczyzn, opiéranie się czynne, szpiegostwo, przeniewierzenie grosza publicznego, nadużycie władzy urzędowéj i przywłaszczenie Władzy, ulega karze śmierci.

Art. V. Każden kto formuję kluby, komitety lub stowarzyszenia bez upoważnienia Rządu, jest zdrajcą Ojczyzny.

Art. VI. Każda Gmina wystawi natychmiast w swoim obrębie tyle znaków alarmowych, ile dla porozumienia się ze wszystkiemi Gminami ościennemi okaże się potrzebném. Znaki te, są słupy lub drzewa okręcane słomą i oblane smołą; zniweczenie takiego słupa lub przeszkadzanie w zapaleniu ulega karze śmierci.

Art. VII. Godłem Narodowém jest kolor biały z amarantowym i Orzeł biały na tle amarantowém z skrzydłami do lotu rozciągnionemi, z głową na prawo zwróconą, trzymający w szponach wieniec dębowy, na lewo wieniec laurowy. Orzeł ten jest także pieczęcią wszelkich Władz i Sądów Narodowych.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

Ludwik Gorzkowski. — Jan Tyssowski. —

Alexander Grzegorzewski.

Sekretarz Rządu Karol Rogawski.

#### RZAD NARODOWY

DO BRACI IZRAELITÓW.

Połacy! Godzina pojednania się z sobą rodzin spółeczeńskich wybiła. Byliście pod zarządem wrogów uważani za oddzielny naród. Rewolucya przyjmuje was na łono spółeczeńskie, zapewnia wam jako braciom jednéj ziemi prawa ludzkie — i zawita was jako Synów Ojczyzny godnych wyswobodzenia i otrzymania bezwzględnéj równości. Gdy atoli używanie praw i pełnienie obowiązków powinno być odpowiednie, przeto wzywa was Rząd Rewolucyjny do szeregów Obrońców — i oświadcza że wszelkie Manifesta wydane i wydać się mające stósują się i do Polaków Izraelitów.

Kraków dnia 23 Lutego 1846 roku.

L. Gorzkowski. — Jan Tyssowski. —

A. Grzegorzewski.

Rogawski Sekr.

#### DYKTATOR JAN TYSSOWSKI

DO NARODU POLSKIEGO.

Nieład który się zaczął zakradać w Rządzie zbiorowym, i nadchodzące ze wszystkich stron wiadomości, iż Chłopstwo nierozumiejąc o co idzie rzuca się na szlachtę — włożyły na zonie obowiązek wziąść władzę w moje ręce, o czém Publiczność Miasta Krakowa w szczególności zawiadamiając, ostrzegam wszystkich iż Straż moja przyboczna otrzymała rozkaz niewpuszczania do mnie nikogo, jak tylko za danym znakiem do Rapportu. - Ostrzegam powtórnie, iż do Rapportu mają stawać tylko Osoby, które mają donieść jakieś istotne wydarzenie (factum). -Z radami i projektami mają stawać tylko Ci którzy beda do tego wezwani. --

Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku. Jan Tyssowski. - Rogawski Sekr.

ZALOŻENIE RLUBU REWOLUCYJNEGO POLSKJEGO.

Rząd z łona rewolucyi wyrodzony - rozwija ją w duchu takim w jakim ją serca nasze wykochały, w jakiéj postaci wymarzyły ją sny nasze najdroższe.

Usposobić lud do pojęcia i ukochania rewolucyi, - Lud który obłąkać usiłowali wrogi nasze, i wewnetrzni zwolennicy przywileju i ucisku, jest powinnością i zadaniem opinii publicznéj.

Dla wsparcia wyrobienia się opinii, zakładam Klub rewolucyjny Polski, z następującą Organizacyą:

- 1) Sessye Klubu odbywają się codzień, póżno w wieczór, po ukończeniu zatrudnień Rządowych.
- 2) Mowcy dysputować i Ludowi przedstawiać beda -- kwestye rewolucyjne.
- 3) Protokuła mów i dyskussyj, przez Sekretarzy notowane, i pismami publicznemi ogłaszane będą.
- 4) Klub, w ciągu, przybierze sobie członków którzy większością głosów, - o objawieniu opinii Klubu, o różnych rewolucyjnych kwestyach stanowić będą.
- 5) Pierwszych Członków Klubu przybiera zakładający – późniejsi większością głosów Członków pierwszych obierani będą.

Klub nasz otworzony będzie w Sali teatralnéj dziś o godzinie 9 wieczór.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku. Edward Dembowski Sekr. Minist. Spraw Wew.

#### DYKTATOR

DO WŁADZ WSZELKICH.

Sekretarze moi Rogawski i Dembowski mają prawo podania do mnie odbierać i z takowych zdawać mi sprawę będą, atylko wrazie potrzeby Władze u mnie samego audyencye mieć będą.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku. J. Tyssowski.

Sekretarz Dyktatora Edward Dembowski.

Zanominowani zostali w dniach 24 i 25 Lutego 1846 r:

Edward Skarżyński, Wódz Naczelny.

Nieprzecki Szef Sztabu.

Bernard Unewski Przełożony nad fabryką amunicyi Borowski Organizator Powstania w granicach dawnéj Rzpltej Krakowskiej.

Wenda Alojzy Organizator powstania w Proszowskiem, Stobnickiém i Skalbmierskiém.

Switkowski Gubernator Miasta Krakowa.

Franciszek Jakubowski Kommendant Placu w Kra-

Jordan Kommendant Placu na Podgórzu.

Mikołaj Lissowski Kommissarz Pow. Krakowskiego. Adam Siedmiogrodzki Kommissarz Pow. Bocheń-

Karol Stróżecki Dyrektor Policyi.

Józef Minke Burmistrz Miasta Podgórza.

Kasper Wielogłowski Minister Wydz. Spraw Wew. i Policyi.

Józef Krzyżanowski Minister Sprawiedliwości.

Wincenty Karczyński , Wyznań Religijnych.

Skarbu. Wincenty Wolff

Hieronim Kochanowski Dyrektor Poczt.

Piotr Moszyński Prezyd. w Wydziale zbierania składek.

Rotarski Prezydent Kommissyi żywności.

August Cyfrowicz

Dominik Lipnicki

J. Józef Verderber Antoni Kieres

Członkowie Komm. żywności.

Kanceliści.

Karol Rogawski Sekretarz Dyktatora. Edward Dembowski Sekretarz 2gi.

Waleryan Kalinka Dyrektor Kancellaryi Rząd.

Kazimierz Rudawski Dziennikarz.

Antoni Jędrzejowski

Stanisław Hałatkiewicz Erazm Hałatkiewicz

Tomasz Hendel

Michał Rosenzweig

Jan Zawadzki Tessarczyk Redaktor Dziennika Rządowego. Zajączkowski Korektor ( " (#spolit)

Adolf Szachna Pieczętarz.

Z Galicyi Wschodniej dnia 17 Lutego 1846 r.

Przybyły z Galicyi Wschodniej wysłannik Rewolucyjnego Rządu do zorganizowania tam powstania donosi, iż przysposobienie w tamtych stronach rokuje, że na dniu Zmartwychwstania naszego, Rewolucya w głównych punktach udać się musiała. W Lwowie najczynniej pracował Ob. Maurycy Sikorski z konspiracyi i do wyjazdu Wysłannika Rządowego uwięzionym nie był. Ob. Teofil Wiśniewski pozostał przy powstaniu Cyrkułu Przemyslskiego. Ob. Eliaszewicz Franciszek, powstanie w Stanisławowskim, a Ob. Stanisław Kościszewski, powstanie w Kołomyjskim z największą gorliwością przygotowywali. Wysłannik Rządu Rewolucyjnego powierzył Ob. Zabickiemu i Dobrzęckiemu, sprowadzenie naszéj Emigracyi i Pułków Polskich Hułańskich z Węgier. Węgrzy przechodu naszym niewzbraniać, a Austryakom pomocy w wojnie przeciw nam odmówić przyrzekli.

Pismo to wychodzić hędzie codzienne o godzinie 8méj rano w Księgarni Stanisława Gieszkowskiego.



Prenumerata kwartalna kosztuje Złp. 12; miesięczna Złp. 5. Numer pojedyńczy groszy pietnaście.

# RZADOWY

RZECZYPOSPOLITÉJ POLSKIÉJ.

#### Cześć Urzędowa.

#### DYKTATOR

Do Ludu Krakowskiego i Podgórskiego. Na każdą rodzinę krakowską i podgórską Dyktator rocznie udziela bezpłatnie pięć centnarów Soli, o które każda rodzina bez wyjątku zgłosić się może. Kraków dnia 24 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.
Rogawski S. D.

#### DYKTATOR

BO LUDE POLSKIEGO.

Gdziekolwiek niniejsza odezwa dochodzi wszelkie pańszczyzny, czynsze i daniny, jak w Manifeście rewolucyjnym wyrażono, znoszą się bezwzględnie.

Mordy i samowole popełnione w niektórych miejscach przebaczają się, lecz od chwili nadejścia téj odezwy, każdy dopuszczający się mordulub rozboju przez Sąd wojenny według Art. IV. Ustawy Rewolucyjnéj śmiercią ukarany będzie.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski.

Rogawski S. D.

#### DYKTATOR

Zawiadamia Obywateli Rzeczypospolitéj Polskiej, iż papiery wszelkie które miały kurs poprzednio w kraju, przez Rząd rewolucyjny przyjmowane i wypłacane będą, i stósownie do tego wszystkim Kassom rewolucyjnym rozkazuje, papiery takowe w wartości nominalnej jako brzęczącą monetę przyjmować, — zaś prywatnych którzyby papierów takowych za brzęczącą monetę przyjmować nie chcieli, pod Sąd rewolucyjny jako zdrady stanu winnych oddaje.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski. Sekr. Dykt. Edw. Dembowski.

#### DYKTATOR

Poleca aby wszelkie [rapporta, ijakiéjkolwiek bądź władzy, składane były, — tylko tym osobom

którym je składać należy, bez przytomności ciekawych, nadsłuchujących.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski. Edward Dembowski S. D.

#### INSTRUKCYA

Dla Kommissarzy powiatowych.

- 1) Rząd Rewolucyjny Rzeczypospolitéj Polskiej jest absolutny, dyktatorski, z jednéj Osoby złożony gdyby Dyktator uznał tego potrzebę, podzieli samowładztwo swoje z kilku Osobami. Rząd Rewolucyjny trwać będzie dopóty, dopóki spółecznie Polska od wszelkiej kontrrewolucyi, a politycznie od wszelkiego najazdu wolną nie będzie.
- 2) Wszystkie Urzęda mianowane i potwierdzane są przez Rząd Rewolucyjny.
- 3) Urzęda oprócz Rządu są: Ministerstwa i ich Bióra. Wielkorządzcy pięciu Prowincyj Rzeczypospolitéj to jest: Poznańskiego, obu Galicyj, Polski nadwiślańskiej, i Ziem Ruskich. Kommissarze powiatowi i ich Adjunkci, Wójci i Burmistrze, a nadto Inspektorowie Rewolucyonizujący Rzeczpospolitą, i utrzymujący Rewolucyjny porządek:
- Nad każdą Prowincyą przełożony jest Wielkorządzca pod odpowiedzialnością gardłową, z najściślejszą uległością Rządowi, wszystkiem absolutnie rządzący.
- Prowincyi za potwierdzeniem Dyktatora mianuje, i Im absolutnie rozkazuje, takowych w razie potrzeby zmieniać i zrzucać może, podając zawsze wszelako wszystko co uczyni, do potwierdzenia Rządu Naczelnego.,
- 6) Wielkorządzca przybierze sobie Radę Sekretarzy i Dozorców, którzy objeżdżając Prowincye Kommissarzy Powiatowych, czynności i ich energią kontrollować będą.
- 7) Kommissarz Powiatu (to jest dzisiejszego Ob-

wodu, Cyrkułu, słowem, dzisiejszéj politycznéj jednostki) winien:

w) bezpośrednią uległość Wielkorządzcy i Urzędnikom przez niego na dozór Kommissarzy wy-

syłanym,

b) Intendentom Wojskowym lub Kommendantom Oddziałów o tyle uległości Kommissarze winni, o ile ich żądania zatwierdzone będą przez Wielkorządzcę, lub o ile nagłość potrzeby woj-

skowéj tego wymagać będzie.

c) Inspektorom których w każdéj prowincyj generalnych dwoch będzie i ich pomocnicy Inspektorowie podrzędni, Kommissarze nie winni uległości żadnéj. – Inspektorowie z korpusem Policyjnym, wszędzie kraj w porządek Rewolucyjny wprowadzać i ubocza wszelkie prostować mają. -- Ludzi do Trybunału Rewolucyjnego odstawić się mających, Kommissarze Inspektorom wydawać będą.

8) Kommissarze przybiorą sobie kilku Adjunktów i takowych do dozierania Wójtów i Burmi-

strzów użyją.

9) Kommissarze winni:

- a) we wszystkich Gminach Wójtów i Burmistrzów mianować, a radę ich przez całą ludność większością głosów nakazać obrać.
- b) Ludność całą na trzy pobory podzielić:
- 1. najochotniejszych do piérwszego poboru powołać, jak można uzbroić, i do punktu koncentracyi np. miasta powiatowego odesłać.
- 2. Pobór drugi z całéj ludności od lat 18 do 40 pierwszym poborem nieobjętéj powołać, uzbroić - połowę odesłać do punktów koncentracyi a połowę do warsztatów militarnych - broni palnéj i siecznéj, ubiorów i innych rekwizytów wojskowych, użyć.
- 3. Pohór trzeci z reszty pozostającej całej ludności męzkiej i żeńskiej do uprawy roli, szycia bielizny i pielegnowania chorych użyć, i jako gwardyą miejscową uważać.

e) W każdém mieście powiatowem Kommissarze mają natychmiast braniem w rekwizycyą za kwitami gromadzić do właściwych składów: sukno, płótno, żelazo, zboże i inne rekwizyta.

- d) W każdém mieście powiatowem wziąść zaraz w rekwizycyą wszystkie konie zdatne do jazdy lub zaprzegu, wszystkich krawców, szewców i szwaczki, wszystkich rzemieślników broni, i takowych właściwie użyć.
- e) W każdém powiatowem mieście założyć natychmiast:
  - 1. Kasse.
  - 2. Magazyny zboża, mundurów i innych rekwizytów wojskowych.
  - 3. Warsztaty militarne.
  - 4. Poczte.
- f) Urządzić Trybunał doraźny

- g) Podatki stałe pobierać niestałe zaś akcyzy, myta i tym podobne nadużycia znieść.
- 10) Powstanie uczynione dla Ludu, własność pojedynczych szanowana, ale wszystko jako jedna wspólna Narodowa własność w rekach Rządu uważana być ma.
- Wszystkim dla Rządu pracującym płacić przynajmniéj dwa razy tyle ile zwykle za podobną pracę się płaciło - gdyby nie było pieniędzy płacić kwitami.

Kraków d. 24 Lutego 1846 roku. J. Tyssowski. Rogawski S. D.

OBWIESZCZENIE.

#### KOMMISSARZ POW. KRAKOWSKIEGO.

Zważywszy iż niema więcej potrzeby iluminowania w nocy Miasta, i aby nie narażać Obywateli na niepotrzebne wydatki ogłasza: iż od dziś dnia oświetlanie okien ustaje, wszyscy jednakowoż mieszkańcy winni mieć zawsze w pogotowiu światło i w razie uderzenia alarmu w dzwony natychmiast okna oświetlonemi być winne, wszelkie zaś dzwonienie w nocy wyjąwszy alarmowe najsurowiej zakazuje się.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 r. M. LISSOWSKI R. Reklewski, Sekr.

#### Cześć nieurzedowa.

#### Z Wieliczki dnia 24 Lutego 1846 r.

Dziś u nas o godzinie 12 z południa, ogłoszoną została Rewolucya społeczna. Ludność miasta naszego przyjęła słowo wolności z największym zapałem, po ogłoszeniu Rewolucyi dokonanem przez Dembowskiego, ochotnicy z. Górników Rzemieślników i Mieszczan złożeni w liczbie 200 przeszło, ku Krakowu wyciągnęli, po drodze w każdéj wsi się zatrzymując i także Rewolucyą społeczną głosząc. Wieśniacy wszędzie nieposiadali się z radości, skoro tylko wyjaśniono im, zrozumieli, że wszelkie poddaństwo zniesione, i Wolność w Rzeczypospolitej zaprowadzona.

Ten zapał ludu niebył podzielany przez Ex-Szlachtę z Okolic Wieliczki, która niepodniosła powstania, pomimo to, że huk dział z Krakowa słyszała i że odcięty w przejeździe ze Lwowa do Krakowa Ob. Dembowski zaklinał na wszystko mieszkańców Okolic Wieliczki, aby natychmiast zebrawszy się, na załogę Wielicką uderzyć, lub przynajmniej po wsiach Rewolucya spółeczną ogłosić - Lud głos prawdy pojał - a zimni ludzie niechcieli go słyszeć.

#### REWOLUCYA I LUD.

Są ludzie małego serca a myśli tępéj, sądzący, że Lud wiejski nie powstanie, że Rewolucyi nie pojmie, i niepójdzie bić się za Swiętą naszų sprawę do upadłego. Kto tak twierdzi, nie zna i nie kocha ludzi, jest to albo Panek któremu żal że byt Narodu okupił poświęceniem Pańszczyzny, albo taki, który Włościanina obciążał pracą, uciskiem, i obelgą, a ten drży, aby za to zasłużonéj nie odebrał kary, albo wreszcie zbrodniczego o powstaniu Ludu powatpiewania, jest to taki, coby chciał choć z dzień jeszcze u siebie wstrzymać ogłoszenie Re-

wolucyi społecznéj!

W Galicyi mówią, że Włościanin najgorszy, że przez Rząd zdemoralizowany, Sprawie Rewolucyjnej niechętny. O! nie jest to prawdą, ja żyłem z ludem Galicyjskim, pracowałem z nim Konspiracyjnie, i ogłaszałem Mu Rewolucyą społeczną. Prawda, Galicyjski Wieśniak nieufa właścicielowi wioski, ani żadnemu kto nie nosi siermięgi; ale jakże też miałby tym znarowionym ufać ludziom, którzy wszelkie na nim zdzierstwa popełniali, batami katowali, i lżyli we wszelki sposób. Ex-szlachcic Galicyjski wysyłał w najgorsze drogi z odstawą Wieśniaka, i gdy ten trzy dni bawił w drodze, Pan Mu ledwie dzień jeden zapisał w Tabelli odrobnéj. A nuż Chłop się niedość nizko ukłonił, to baty, w formie urzędowej ze spisaniem Protokułu, dostał; a niech Chłop uczuł własną godność, i choć stówko odrzekł Panu niekiedy, to hardym, zuchwałym, buntownikiem nazwany. Za szkodę wartającą kilku groszy, zajmowano Inwentarz Gospodarzom, i kazano sobie po kilka złotych płacić. Żona ni córka Wieśniaka, nie była dla Panów świętą, i we wszystkiem zdeptany, sponiewierany Galicyjski wieśniak, miałżeby swoim wierzyć tyranom, miałżeby podnieść oręż na ich wezwanie? O! dziwna, dziwna to łagodność naszego Ludu, że uraz wszelkich zapomina i że srogo się nie pomścił na tych, którzy go tak długo deptali i bezcześcili.

Ex-szlachta Galicyjska dziwi się, że Lud za nią nie idzie do boju!! Lud ma iść za Ex-szlachtę do boju, kiedy ona nieogłasza Mu społecznéj Rewolucyi, nie umiejąc jej ogłosić, lub niechcąc. Wszakże Ex-szlachta zamiast wytłomaczenia Ludowi o co rzecz idzie, tak dalece Wolę Narodu umie przekręcać, że prawi Ludowi, iż ci tylko będą wolni od pańszczyzny, którzy za broń chwycą. Aż zgroza pomyśleć, jak źli lub przewrotni są niektórzy z Ex-

szlachty!!

a-

la

va

po

05

Wczoraj jeszcze błagano mnie w Wieliczce, gdym miał ogłosić Rewolucyą społeczną, abym tego zaniechał, bo mówili. "Lud na nas uderzy, powiąże nas, to jak tamci z Krakowa przyjdą, to dopiero Rewolucya ogłosim". I za takiemiż to ludźmi, miałby Lud do broni podążyć?

Dziwić się wcale nie można, że lud do broni za złą Ex-szlachtą nie idzie, i że nie powstanie tam gdzie niewie o co się rzecz toczy. Ale przemów tylko do serca Włościaninowi Polskiemu w Galicyi

czy w Polsce Nadwislańskiej, w Poznańskiem, czy na Rusi, pokaż mu faktem, że mu Wolność, Równość, i Braterstwo niesiesz, a nie łudzisz Go próżnemi obietnicami. Przemów doń jasno a wymownie, żeby cię pojął, i zrozumiał, przemów jego serdeczną, prostą mową, Wieśniak Polski z całą duszą rzuci się w Objęcia Rewolucyi. Widziałem, z jakim zapałem Lud do konspiracyi przystępował w Poznańskiem; widziałem w Tarnowskim Mazurów; i w Samborskim Rusinów jak całą duszą chwytali Rewolucyjną Sprawę, i Apostołowali ją daléj pomiędzy swojemi gromadami; widziałem wczoraj, jak osławiony przez tępych Samolubów Lud Okolic Wieliczki przyjmował z okiem łzawem i niepodobnem do opisania wybuchem rozkoszy, ogłoszenie Rewolucyi społecznej, i zniesienie poddaństwa.

O! kochajcie tylko lud, i głoście mu Rewolucyą społeczną, a uwierzy wam, a pójdzie za wami choćby w piekło. Kochajcie Lud i jasno mu wy powiedzcie, i faktem okażcie że Rewolucya dla naszego dobra dokonana, a pójdzie i sam opowiadać będzie Ewangelią Rewolucyjną.

A cóż to za potęga, co za zapał ogarnie cały Naród, gdy w siermiegach, od wsi do wsi Apostołowie przebiegać i apostołować będą Wolność. Lud i Rewolucya to dwa pojęcia nieoddzielne, i niemiałżeby Lud nasz uwierzyć w Rewolucyą, ukochać ją całym sercem, gdy Rewolucya nasza jest Apoteozą Ludu?

Edward Dembowski.

Jak daleko postapiła Rewolucya nasza w swem rozwinięciu, pyta każdy ciekawie? cóż dla dobra Narodu stało się przez dzień jeden upłyniony? O bardzo - bardzo wiele, bo Rewolucya na niewzruszunéj stanęła podstawie - szerzy się i umacnia i Naród powstawszy zmartwych, młodzieńczą zakwi-

Wewnątrz, Władze prawie wszystkie postanowione i uorganizowane, ujmuja kraj w silny Rewolucyjny porządek, - Ludowi wolność głosząc i zmieniając całą przestrzeń w jednę wielką armią, ı w jeden wielki militarny warsztat.

Broń - mundury - obuwie, i inne rekwizyta wojskowe, wyrabiają się jak najspieszniej. Ludu przeszło 5,000 czeka na Zamku Krakowskim, aby się w Armią Regularną powstańczą zamienić - Ministerstwa ukonstytuowane u czynność swą jak najenergiczniej rozwijają.

Teatr wojny naszéj, w dwie się rozciąga strony ku dawnéj Kongressowéj Polsce, i w Galicya. W obu tych kierunkach Rewolucya sięga zwycięzką ręką, a Dyktator mianował już Kommissarzy powiatu w Galicyi: Bocheńskiego i Wadowskiego a w Szkalbmierskim, Stopnickim i Proszowskim, zamianowany już Organizator powstania.

Jeźli pomyślemy sobie, że wschodnia Galicya i Poznańskie spółczesnie z nami powstało—że lud Źmudzki dzielny, Moskala wytępia —że Ukrainiec dziarski Kozaczyznę perusza, i przeciw Carowi za Dniepr przerzuci—że to za prawdę pojmujemy, uczujemy że sprawa naszą silniej stoi, niż kiedy bądź kolwiek, że sprawie naszej sił tylko przybywać może.

O niemałej potędze Rewolucyjnego rozwinięcia, świadczy spełznięcie zręcznie ułożonego przez Ob. Michała Wiszniewskiego zamachu na Dyktatorską Władzę — Wszystkie rewolucye wywołują zwykle oddziaływanie, które je niszczy w zarodzie. — W dzisiejszym naszem powstaniu, nawet kontrrewolucya okazała się bezsilną.

Edward Dembowski.

Sejm ostatni W. M. Krakowa zajął się organizacyą Izraelitów miejscowych założywszy sobie jedynie zrównać ich co do formy i kroju sukien czyli krócej mówiąc co do ubjoru z współobywatelami innych wyznań - Dopiero błogi Rząd rewolucyjny w dniu 23 b. m. i r. pojawszy i oceniwszy należycie stanowisko żydów naszych, odezwą do nich napisaną dał poznać ze uważa żydów nie za oddzielne plemie, ale przenarodowienie wcielenia ich w massę narodu Polskiego - sobie założył. Izraelici znów ze swéj strony pomni na swobody jakich używali za panowania Królów Polskieh, pomni na szlachetne uczucia i czyny Polaków rzucili się rączo do pracy to jest -- do urzeczywistnienia życzenia Rządu i Narodu Polskiego – wywdzięczając się za troskliwość - niezwyczajną przychylnością i sprężystym zapałem, służenia sprawie ogólnéj. Wielu już ochotników zapisało się w szeregi mających walczyć za Wolność i Narodowość -- wielu już posłuszeństwem, skromnością i odwagą się odznaczyło, a żaden jeszcze nieokazał się niegodnym zaufania jakie w nim pokładano. --

Tak rzecz uważając, koniecznie wnosić wypada że i między Izraelitami musieli się znajdować tacy którzy pojmując wyrobienie się żywiołu liberalnego, współwierców swoich na tę tak pożądaną katastrofę w dziejach ludzkich — przygotowywali — wypada — że młodzież Izraelska oddająca się umiejętnościom przejęta szlachetnością swego posłannictwa wdrożyła się dostatecznie i pojęła ducha czasu i inne towarzyszące okoliczności — pracowała w zaciszu nad wykształceniem téj dziedziny dotychczas między żydami odłogiem leżącéj.

Wypadałoby więc z kolei rzeczy — w téj dla nas stanowczej chwili — dalej działać i wpływać na Izraelitów polskich — zająć się utworzeniem Komitetu składać się mającego z Obywateli zaufanie Rządu posiadających tak wiary chrześciańskiej jako i żydowskiej, któremu by powierzoną była władza wykonawcza. — Komitet ten musiałby się przedewszystkiem o liczbie do uzbrojenia zdatnych prze-

konać i zapewnić — obmyśleć środki uskutecznienia tego w jak najkrótszym czasie, musiałby wpływać na uzdatnienie młodzieży polskiéj izraelskiéj do pojmowania ważności sprawy Narodowéj, powinien Komitet ten zdawać sprawę ze swych czynności Rządowi Narodowemu, zasięgać w przypadkach wątpliwych informacyi od Rządu, słowem ma mieć sobie powierzoną ważną gałęź administracyi Rządu Narodowego.

Pewni jesteśmy że Izraeli nasi nie lostygną z zapału jakiem teraz są przejęci, że staną się również i na polu bitwy godnymi Synami Ojczyzny która im praw człowieczeństwa nie odmawia, a tem samem udowodnią że idea wzbudzona, rozkrzewiona i dobrze zrozumiana, posiadając siłę ożywczą, nie tylko w natchnienie wprawia, ale nadto poświęcenie się dla urzeczywistnienia téj wyrobionej idei za sobą pociąga.

#### UWIADOMIENIE LEKARSKIE.

Stósownie do Rozporządzenia Władz Wyższych, wzywa się niniejszém wszystkich Uczniów piérwszodrugo-trzecio i czwartoletnich Wydziału lekarskiego, jako téż wszystkich Cyrulików i inne osoby, pomocy chirurgicznéj w obecnych okolicznościach tyle potrzebnéj, poświęcić się życzących, aby w dniu dzisiejszym o godzinie 3ciéj po południu w Zakładzie Klinicznym w sali chirurgicznéj stawić się zechcieli do zapisu, gdzie przez podpisanego treściwym wykładem zasad najpotrzebniejszych, do czynności chirurgicznych równie w polu jak i w szpitalach, a mianowicie do umiejętnego transportowania rannych, tamowania krwotoków, opatrywania ran lżejszych i ciężkich, odprowadzania zwichnień i układania złamań, tudzież wykonywania operacyj w przypadkach podczas wojny zwykle się wydarzających, w przeciągu trzech godzin teoretycznie a następnie w przeciągu najkrótszego czasu praktycznie przysposobionemi będą.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku. Biérkowski.

#### UWIADOMIENIE LEKARSKIE.

Wzywają się wszystkie Obywatelki, przyjaciołk ludzkości, aby się jak najprędzéj zatrudniły skubaniem szarpii targanéj i układanéj na 5 cali długiéj, takową w domu podpisanego przy ulicy Grodzkiej pod Liczbą 115 w Biórze do tego urządzoném na dole składać raczyły.

Przyjmują się także z wdzięcznością bandaże, kompressy i wszelka stara bielizna. Aptekarzy uprasza się o dary w plastrach lepiących, maściach obojętnych, Ungu. rosatum, Ungu. althaeae, Lapis infernalis, Anodyny, Rumianek i t. p.; kupców o świeżą oliwę i mydło, co wszystko z wdzięcznością przyjęte będzie.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

Biérkowski.

Pismo to wychodzić będzie codziennie o godzinie 8méj rano w Księgarni Stanisława Gieszkowskiego.



Prenumerata kwartalna kosztuje Złp. 12; miesięczna Złp. 5. Numer pojedyńczy groszy pietnaście.

RZECZYPOSPOLITÉJ POLSKIÉJ.

#### Kraków dnia 27 Lutego 1846 r.

W chwili powołania mnie przez Ob. Dyktatora do natychmiastowego objęcia Redakcyi Dziennika Rządowego, pisząc do 1go Nru tegoż Wstęp, wyznaję że wtedy jeszcze niebył mi wiadomy artykuł w Nrze 44 i 45. Gazety Krakowskiej zamieszczony, inaczej bylbym go zaraz ocenił według istotnéj jego wartości, a to końcem zapobieżenia mylnemu tłómaczeniu faktów, odnoszących się do najważniejszej sprawy naszej, bo odrodzenie bytu politycznego na celu mającej. Teraz tylko o nim nadmieniam, tak dla uzupełnienia powołanego wstępu do Dziennika Rządowego jako też dla oddania pod sąd światlej Publiczności bezimiennego autora rzeczonego artykulu, który nas na samym początku uwiadomia, że interes prawdy równie jak i historyi nakazuje mu, ażeby wypadki tak jak miały miejsce do publicznej wiadomości podane były; - dalej zaś tak się wyraża: Jak dalece to wszystko może być prawdą czas późniejszy wykryje. Ta sprzeczność dostatecznie tłomaczy zamiary rzeczonego autora i uwalnia tém samém od rozbioru faktów przez niego skreślonych. To tylko z nim powtarzam, jako jest prawdą, że wojsko Cesarsko-Austryackie do bezbronnych strzelało i na niewinnych wszelkiego rodzaju srogości wywierato, a uwieńczając dokonane dzielo zgrozy i sromoty, na które by się nawet dzicz azyatycka niezdobyła, spiesznie opuściło miejsce swych haniebnych tryumfów, właśnie wtedy, gdy Krakowianie z trwogą oczekiwali zapowiedzianego sądu dorażnego. Nikt nie gonił tych bohaterów, których żaden naród Austryi niepozazdrości, a jednak, korzystając ze zmierzchu, umknęli w najhaniebniejszym poplochu. Tchurze te, jakich pod słońcem niemasz, charakteryzuje najlepiéj następująca okoliczność, któréj równie jak i wszystkich okropności naocznym musiałem być świadkiem: na kilka godzin przed owym wieczną niesławą okrytym odwrotem rzekł młody oficerek do kaprala przy narożniku mego mieszkania postawionego: »Korporal, schiess die Bestien todt« — gdy zas szósta nedchodziła godzina, z największym szykował pośpiechem swój oddział gotujący się do pochodu na Podgórze. A to były wojska mocarstwa opiekóńczego, którego Monarcha nigdy się nie dowie o prawdzie tych ochydnych czynów, a chociażby przypadkiem doszły jego wiedzy, to im nie da wiary, bo zaiste nie podobna uwierzyć, ażeby w naszym oświeconym wieku takie barbarzyństwa miejsce mieć, mogły w pośród cywilizowanej Europy!!!

#### Cześć Urzędowa.

ie

éj

na

ie,

11-

ch

pis

cią

#### DYKTATOR

DO WSZYSTRICE POLAKÓW UMIEJĄCYCH CZYTAĆ.

Każdemu ktokolwiek umié czytać, - natychmiast po odebraniu niniejszéj odezwy, nakazuje Dyktator, Lud miejski zwoływać i doń mniej więcej temi słowami, - w serca przemawiać, aby Lud dążenie rewolucyi jasno pojął i uczuł.

Ludu Polski! Rewolucya w Rzeczypospolitéj Polskiej dokonana, - znosi wszelką pańszczyznę, -

czynsze i daniny --- a zatém grunta z których dotąd odrabialiście lub płaciliście jakie bądź powinności, są odtąd waszą bezwarunkową własnością, której jak wam się podoba na wasze dobro używajcie.

Ktoby was do pańszczyzny lub danin przymuszał, ten ukarany zostanie.

Tych którzy gruntów nie posiadają - parobków, komorników, - a szczególniéj walczących w szeregach Rzeczypospolitéj z Dobr Narodowych po ukończonéj walce o niepodległość uposaży, - dla rzemieślników zaś, - warsztaty narodowe (założy -- gdzie płaca za robotę będzie dwa razy większa niż ją dziś pobierają.

Rzeczpospolita Polska, wszystkie przywileje, szlachectwa i uciski znosi, — i wszystkich ludzi równemi stanowi.

A więc dla Twojego dobra o Ludu, rewolucya dokonana, – powraca Ci prawa które Ci wydarto; wszędzie o Ludu, głoś to coś słyszał, i pomnij – że bronić praw swoich powinieneś, – jak każdy Polak bronić ich będzie i przeciwko Austryakom Cesarskim, Prusakom i Moskalom, – i przeciwko każdemu, ktoby te prawa wydrzeć chciał nam Ludowi, nam Chłopom, nam Polakom.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

Tyssowski.
Edward Dembowski S. D.

#### DYKTATOR

DO LUBU POLSKIEGO.

Ogłaszam Wam, że używanie tytułów: Pan, Wielmożny, Jaśnie Wielmożny i t. d. w naszej Rzeczypospolitej za gorszące uważam — takowe znoszę, a mówić każdemu przez Ty, Obywatelu, a najlepiéj Bracie — lub gdy to jest osoba sędziwa, przez Wy, obyczajem narodu nakazuje.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.

Edward Dembowski S. D.

#### DYKTATOR

Do Rzemieslników Polskich.

Ogłaszam Wam bracia rzemieślnicy do prac publicznych w rekwizycyą wziętym, że płaca wasza za wyroby, będzie dwa razy większą, niż była za czasów niewoli, Wam zwykle dawana.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.

Edward Dembowski S. D.

#### DYKTATOR

Do Drukarh Krakowskich.

Nakazuję, aby każde mające się drukować pismo lub, artykuł opatrzone było, za nim się w drukarni składać zacznie, jeżeli jest ogłoszeniem Rządowém, moim własnym, jeżeli jest ogłoszeniem podrzędnéj władzy lub osób prywatnych, przynajmniéj jednego z moich Sekretarzy własnoręcznym podpisem, którzy w tym względzie ustną odemnie odebrali instrukcyą. Za przekroczenia, Redaktorowie, Drukarze i Autorowie, najszczególniej ulegają odpowiedzialności.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 r.

Jan Tyssowski.

Edw. Dembowski, Sekr. Dyk.

DYKTATOR

Rozkazuje wszystkim władzom, aby dopilnowały, by Dziennik Rządowy był jak najwięcej tak między Urzędnikami jako i osobami prywatnemi rozpowszechniony. Wszystkie władze złożą bezpośrednio przełożonej władzy natychmiast rapporta, ile exemplarzy Dzienajka potrzebują, i w jaki sposób takowy może być przesyłanym.

> Jan Tyssowski. Rogawski Sekretarz.

#### DYKTATOR

Do Ludu Krakowskiego.

Osoby niechętne powstaniu, bajki i trwożące wieści rozszerzają, — ogłasza się że rozsiewanie takowych karane będzie.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski.

Edw. Dembowski, Sekr. Dyk.

#### DYKTATOR

Do Mieszkańców dawnego Kongress. Królestwa.

Odbierający niniejszą odezwę Obywatel ma natychmiast ogłaszać rewolucyą spółeczną, zniesienie pańszczyzn i czynszów, i wszystkie ogłoszenia rządowe do niego jąkąkolwiek bądź drogą doszłe — i natychmiast powstanie organizować. Nie wypełnienie tego rozkazu pociąga za sobą karę śmierci.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 roku.

J. Tyssowski.

Sekretarz Dyktatora Edward Dembowski.

#### DYKTATOR.

Bo Konsystorza Dyecezyi Tarnowskiej.

Wzywam Konsystorz, aby natychmiast wysłał jednę osobę ze swego grona z zupełném umocowaniem dla porozumienia się ze mną o rzeczy publicznej. — Kraków dnia 26 Lutego 1846 roku.

Jan Tyssowski.

Dembowski S. D.

#### DYKTATOR.

Ostrzega wszystkich w ogólności i po szczególe, że ktokolwiek byłby posłusznym rozkazom przez Michała Wiszniewskiego, pod sąd oddanego, przywłaszczyciela władzy wydanym, jako współwinny uważany i w moc § IV. Ustawy Rewolucyjnéj pod sąd oddany zostanie. — Kraków d. 26 Lutego 1846.

J. Tyssowski.
Rogawski S. D.

#### **PORZADEK**

dziennych zatrudnień Dyktatora.

Od godz. 7 do 9 rano posiedzenie z Ministrami.

— 9 — 11 zatrudnienia bieżące załatwia, natenczas prócz Wodza Naczelnego i Sekretarzy, nikt doń przystępu nie ma.

Od godz. 11 do 1 z południa załatwia kwestye polityczne, wydaje rozporządzenia swoje.

Od godz. 1 do 2 daje posłuchanie przychodzącym doń ze sprawami publicznemi. Od godz. 2 do 3 obiad.

h-

\_ 3 \_ 5 Posiedzenie z Ministerstwem.

— 5 — 7 zatrudnienia bieżące (jak od 9 do 11 zrana).

wydaje rozporządzenia swoje (jak od 11 do 1).

Warta ma rozkaz, gdy Dyktator powie "na ustęp", nie wpuszczać nikogo prócz Sekretarzy przybocznych, którym osoba mająca ważne jakie zrobić doniesienie, objawi swoje przedstawienie. Gdy Dyktator powie "do rapportu" każdy może być przypuszczonym, lecz warta ma rozkaz wpuszczać tylko po jednéj osobie. — Przybywający więc czekać mają jeden na drugiego.

Dowódzcą Straży przybocznéj Dyktatora jest Obywatel Major Aloizy Skarżyński.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 r.

Rogawski S. D.

Kraków dnia 26 Lutego 1846 r. WODZ NACZELNY

Sily zbrojněj Narodowej.

SZLACHETNE POLKI!

Oto powstanie Ojczyzny z sromotnych kajdan w ktore ją przemoc wrogów wtrąciła. I któż ją dzwiga z niewoli? Wasi mężowie, synowie i bracia!

Wasza miłość wypielęgnowała Ich życie — Wasze szlachetne uczucia rozwiewały w nich zawsze tę świętą iskrę wolności która w jednéj chwili wybuchła w pożar i na całym obszarze Polski, zapowiada zgubę Tyranom. — Dokończcież więc wzniosłego dzieła i kiedy synowie, bracia Wasi z orężem w ręku ścigają strwożonego wroga, wy spieszcie dla nich z pomocą.

Niechaj bielizna okrywa czymprędzej tych, którzy spieszą do boju, przespesabiajcie obwiązki i szarpie tym, którzy już mieli szczęście spotkać się z wrogiem naszéj Ojczyzny, a chorągiewki Waszą dłonią uszyte, ozdobią groty lanc naszych: i każdy dar Waszéj troskliwéj pomocy Wódz Naczelny wyjmie z wdzięcznością a im prędzej dany, tym droższym będzie dla wszystkich.

Polki! czyż do szlachetnych czynów, trzeba Was kiedy zachęcać?

Erazm Skaržynski. Szef Sztabu J. Nieprzecki. Szef Bióra Wojny A. W. Fusiecki.

Dodotek do ustawy rewolucyjnéj z dnia 26 Lutego 1846 r. Nro 15.

Art 8. Ogłoszenia drukowane osobno lub w Dzienniku Narodowym podpisane od Dyktatora i jednego Sekretarza są tak długo obowiązujące, dopóki następnem ogłoszeniem zniesione lub zmienione nie zostana.

Art. 9. Ustawa wstecz nie działa, lecz dopiero od chwili w któréj po urzędowem ogłoszeniu

do wiadomości osoby nią dotkniętéj dojść była mogła, lub powinna.

Art. 10. Kupno broni, mundurów, sprzetów wojennych, ammunicyi i furażu u wojska powstańczego, chociażby cena była już wypłaconą, jest nieważne, przedmiot kupiony ma być natychmiast zwrócony. Kupiec i przedający ida pod sąd wojenny.

Kraków d. 26 Lutego 1846 r.

J. Tyssowski.

#### DYKTATOR.

Ministrowi Sprawiedliwości polecam uformowanie Kommissyi do uorganizowania Sądownictwa w całej Rzeczypospolitej Polskiej, przez którą Kommissyą ułożony ma mi być niezwłocznie przedstawionym, nim to jednak nastąpi, zapobiegając zwłoce w wymiarze Sprawiedliwości postanawiam:

ſ.

Sądy dotychczas istniejące w całéj powstającéj Polsce utrzymują się aż do ogłoszenia nowéj organizacyi.

2.

Co do Miasta Krakowa i Jego Okręgu utrzymująsię: Sąd Wyższy, Trybunał i Sądy Pokoju.

3.

W miejsce Kommissarzy Dystryktowych i Wydziału Sądowego w Policyi, odbywać będą czynności karne: Sądy Podsędkowskie, stósownie do przepisów zawartych w rozdziałe III. statutu Sądowego w roku 1833 wydanego. — Początkowe badania dopełniać będzie Wydział Policyi przy Magistracie Miasta Krakowa, a w Gminach Okręgowych Wójci.

4.

Prawa cywilne i kryminaine, tudzież Statuta postępowania. Sądowego w całej powstającej Polsce, aż do chwili powstania istniejące, są utrzymane aż do ogłoszenia innych.

5.

Co do Miasta Krakowa i Jego Okręgu, prawa cywilne i kryminalne tudzież Statut Sądowy z roku 1842 dotąd obowiązujące, pozostają w swej mocy; z wyjątkiem jedynie co do postępowania Sądowego karnego, które odbywać się ma w sposób przepisany dekretem Króla Saskiego Xięcia Warszawskiego z d. 26 Lipca 1810 r. w Dzienniku Praw Xięstwa Warszawskiego zamieszczonym.

6. ..

Odwolywanie się na drodze Appelacyi od Wyroków Trybunału w sprawach karnych zapadłych nastąpi w tym jsamym porządku jak i w sprawach cywilnych, to jest od jednego Wydziału do drugiego.

7

Sąd Wyższy z odwołania się od wyroków karnych dwóch pierwszych Instancyj zgodnie lub niezgodnie zapadłych, stósować się będzie w sądzeniu spraw tego rodzaju do przepisów Rozdziału III. Statutu Sądowego z roku 1846.

Sprawy sporne, gdzie celem pozwu jest wypłacenie kapitałów hypotekowanych, w całej powstającej Polsce są zawieszone aż do dalszego rozporządzenia.

Postanowienie to w Dzienniku Rządowym narodowym zamieszczoném zostaje.

Kraków d. 26 Lutego 1846 r.

J. Tyssowski.

#### ODEZWA.

Rodacy! rozkazem Dyktatora pod dniem 24 Lutego 1846 r. za Nr. 11 naznaczony zostałem Prezesem Komitetu do zbierania ofiar dobrowolnych na potrzeby Ojczyzny, które tak w gotowiznie jak w wyrobach srebrnych i złotych przyjmowane będą od 9 rano do 1 po południu w domu Prezydującego przy ulicy Brackiej pod Nr. 249 u Obywatela Józefa Szembeka przy ulicy Szczepańskiej pod Nr. 369 i u Obywatela Kazimierza Kuczkowskiego przy ulicy Wiślnej pod L. 309.

Rodacy! dosyć Wam wskazać cel a pewno z gotowością, jaka Was zawsze odznaczała, przyjdziecie w pomoc ukochanéj Ojczyznie.

Kraków dnia 24 Lutego 1846 r. Prezes Komitetu Moszyński.

ZASADY WOJNY MALEJ CZYLI PARTYZANCKIEJ.

Wyciąg z dziela Generała Chrzanowskiego o wojnie Partyzanckiej.

Niezaprzeczoną jest prawdą, że wojna Partyzancka z wielką korzyścią może być prowadzoną w kraju górzystym, ale nie idzie zatem, żeby jéj prowadzić nie można tam gdzie niema gór dużych.

Wojna taka wszędzie we własnym kraju może mieć miejsce; kiedy mieszkańcy mają odwagę bronić się i niechcą poddać się zniewagom, rabunkom, a nakoniec przyjąć jarzma. W częściach kraju zakrytych i poprzerzynanych, gdzie są lasy, błota, groble, wąwozy, rowy, robi się ta wojna oddziałami pieszemi, zupełnie tak jak w krajach górzystych w krajach zaś odkrytych i płaskich, trzeba ją prowadzić, podług tychże samych zasad oddziałami konnymi, z jedyną różnicą którą ga tunek broni małej za sobą pociąga.

Samą Wojną Partyzancką, może nieprzyjaciel być zmuszony, i do opuszczenia kraju przymuszony, w tedy zwłaszcza, gdy jego armija nieodpowia da wielkości kraju który zajmuje. Ale powinna do koła okrążać, że tak powiem w oblężeniu trzymać takowa armiją nieprzyjacielską i każdy jej oddział.

Wojna Partyzancka prowadzona być może w ldwojaki sposób. Najprzód oddziały mniej więcej iczne stósownie do możności i miejscowych oko-

liczności, piesze lub konne, a czasem z obu tych broni złożone, stósownie do natury kraju, działają na wielkich przestrzeniach, przenosząc się z jednéj okolicy w inną, gdy się w pierwszej utrzymać niemogą, lub nastają widoki szkodzenia nieprzyjacielowi w drugiéj. Głównemi zasadami, unikania klęski a otrzymywania powodzeń przez takowe oddziały, jest nadzwyczajna czynność i nigdy nieustajaca, ruchy śmiałe do tego przezorne, a zawsze niespodziewane. Takowe oddziały mogą być wykomenderowane, gdy porządna Armija trzyma pole.-Lecz muszą powstawać na różnych punktach nieczekając na rozkazy wyższéj Władzy, ale z woli miejscowéj ludności i z natchnienia pojedynczych dowodzców, którzy sami się narzucą lub wybranymi zostaną, a później dopiero przez wyższą Władzę potwierdzeni być mogą i zniosłszy się z nią, dalszy kierunek działani i rozkazy odbiorą.

Drugi rodzaj małéj Wojny zostaje prowadzony przez ludność miejscową, która się nierusza ze szczupłego obrębu swojéj okolicy, i oddaje się ciągle zwykłem zatrudnieniom swojego powołania, i wojnę tylko prowadzi z pojedynczemi ludźmi, z małymi oddziałami niestrzegącymi się, z transportami idącymi bez dostatecznéj eskorty, z kurierami, i to wszystko zabiera, pali, niszczy, dławi, o ile cokolwiek z tego doścignionem być może. Oczywistą jest rzeczą, że połączenie tych dwóch rodzajów małéj wojny daleko większe skutki osiągnie, aniżeliby mogła jedna tylko z nich. Na największe zaś skutki rachować można, gdy małéj wojnie przyjdzie w pomoc, choćby i cokolwiek późno formalna armija trzymająca pole.

Podane przepisy ściągające się częścią do jednego lub drugiego rodzaju téj wojny, częścią zaś mogą być zastosowane do obudwóch. Z resztą nietrzeba ich brać co do słowa, gdyż w każdym szczególnym przypadku nastąpić mogą a nawet i muszą modyfikacye.

Organizacya.

Naczelnik wojskowy na każdą prowincyą przez Rząd nominowany wybiera i nominuje dowódzców kompanii partyzanckich, a po zniesieniu się z niemi przeznacza Porucznika i dwóch Podporuczników do każdej kompanii. Podoficerów i Kaprali wybierają Dowódzcy kompanij z pomiędzy swoich Partyzantów. Kompanije takie tworzą się po jednéj, w podziale terrytoryalnym zamykającym około 50 tysięcy mieszkańców; kompania każda złożona przynajmniéj od stu do stu dwudziestu ludzi, jedynastu podoficerów, z których jeden sierżant starszy albo wachmistrze. Przy każdéj kompanii pieszéj będzie prócz tego dziesięć do dwunastu konnych, a przykażdej konnej 16 do 20 piechoty na koniach. Te kompanie dostaną w każdéj prowincyi numera i niemi tylko rozróżniać się będą.

Jan Tyssowski.

ch

ają

ielęodtaie-

zeejdzzo-

szy

ny

zu-

vy-

jnę od-

mi

tko

te-

zą,

jny

jeho-

oc,

na-

ne-

nonie-

ze-

szą

zez

eów nie-

ów

wy-

oich

je-

oło

ona

je-

tar-

pie-

ko-

ncyi

Pismo to wychodzić będzie codziennie o godzinie 8méj rano w Księgarni Stanisława Gieszkowskiego.



Prenumerata kwartalna kosztuje Złp. 12; miesięczna Złp. 5., Numer pojedyńczy groszy pietnaście.

5.

DZIENNIK

RIADOWY

RZECZYPOSPOLITÉJ POLSKIÉJ.

#### Polacy!

Niedługo nosicie broń, a nosicie ją nie dla chwalby lub czczego dworowania, niedługo powiadam jak powąchaliście prochu i zmierzyli się chociaż cząstkowo z wrogiem, a już tli w was odwaga, odwaga która równać się może męztwu rycerzy zaprawionych w boju pod Grochowem, a spieszących po laury Wawru, Wielkich Dębów, Igań. Obywatele! daléj tylko na przód postępujcie w potędze odwagi swojej, a zgromicie wrogów i wypędzicie w ich ciasne siedziby. Kogoż mamy przed sobą, oto nędznych Austryaków którzy tak dzielnie umieją strzelać do bezbronnych, którzy jeszcze żadnéj znakomitéj bitwy samodzielnie niewygrali. Ileż to placów boju haniebnie opuścili, czyliż Austerlitz, Ulm, Raszyn, Sandomierz, Zamość nie są faktami oczywistego ich tchórzostwa; wspomnijcie sobie Józefa Poniatowskiego, który na czele garstki nieuzbrojonéj pędził w nikczemnym popłochu uciekającą czterdziestotysięczną armiją z wyborowego wojska złożoną. Umieją oni systematycznie i po jezuicku, dręczyć ale tylko tych, którym do gołych piersi bagnet przylożyć mogą. Umieją braci chłopów przeciw braciom podburzać, ale ci poznawszy swój interes, w rewolucyi sami staną się okropną dla zdradliwych mentorów zagubą.

I przed tym motlochem zdemoralizowanych wojsk czyliż zadrży dzielny Polak, którego imienia Ludy używają na oznaczenie wolności. My dzielni Synowie Kościuszków, Dąbrowskich, Poniatowskich, więcej im pokazać potrafimy; bo wytrzymawszy pierwszy strzał zgnębimy i rozproszemy jako trzodę i przebaczymy. Rossyanie, ci co to niby mieli strzaskać potęgę wielkiego kolosu, patrzajcie jak daleko się chronią od szumu powiewnych chorągiewek Krakusów. Król Pruski ma dosyć pracy aby burzące się umysły w Berlinie powstrzymać, iżby potrafił jaką siłę oderwać i naszym Braciom i nam zabronić rozwijania chorągwi wolności, ugruntowanej na świetych słowach Chrystusa.

Bracia! tylko mężnie, za nami wszystko co żyje oddycha, za nami pomoc Boga i naszych Patronów, a nad nami wysłańce nieba święte duchy Wielkich Zygmuntów, Kazimierzów, Sobiewskich Kościuszków!—

Któż nas przy tak dzielnéj opiece pogromić zdoła?!!

K. K. (: Kazimier Kalinka)

Bracia! godzina wolności wybiła. Już Orzeł biały rozpostartszy skrzydła zbawienia, wzniósł się wysoko i urąga dwugłównym potworom, które drżą przed nim na północy i południu. Jako w ciasném miejscu szczelnie więziony z szaloną radością wita dech świeżego powietrza, które mu życie powraca, tak my okuci w kajdany sromotne niewoli, z uniesieniem witamy ten błogi dzień, któren nas napawa tchem rajskim, ideałem szczęścia, jakim się tylko Poetom kiedyśkolwiek marzyło, zrzeczywistnioném umidłem najlotniejszej fantazyi filantropa. O! bracia te cztery dni więcej warte są niż całe nasze życia lata i wieki przejęczone w nie-

woli, dnie w których Polska zajaśniała Apostolstwem wolności, ziszczeniem wysokiego postannictwa, jakie jéj Bóg w ogólnéj harmonii ludów świata przeznaczył, bo Bóg stworzył ludzkość na obraz i podobieństwo swoje, i przeznaczył jéj by rozwikłaniem sił swoich duchownych ukołysała ideę szczęścia, ideę Boskości na ziemi, przeznaczył jej aby z Jego siedziby przeniosła Niebo na ziemię. Kto wierzy w istnienie Boga musi wierzyć w postęp ludzkości, bo ona nie cofa się nigdy, ale wskazanym raz trybem suwa się naprzód i coraz bardziej zbliża się do osiągnięcia celu, do osiągnięcia Bóstwa. Jest prawo powszechne któremu ulega zarówno świat fizyczny jak i moralny, a tém jest, że każde działanie musi wzbudzić oddziałanie, to prawo szerokiém pasmem porówno z ideą, postęp wylania się z całego przebiegu dziejów ludzkości. Od upadku Rzymu aż do dzisiejszego dnia dzikie hordy pchają się ze wschodu na zachód, wywracają najświetniejsze instytucye, gniotą Chrześciaństwo, i gnębią najszczytniejsze prawa ludzkości. Jest temu już sześć wieków jak dzicz Azyatycka wtargnęła w dziedziny Sławiańskie, i owładnęła szerokie płaszczyzny od Dniepru aż do Odry. Ta dziez Mongolska zmieszała się z krwią Waregską, wypleniła wszelkie szczątki Sławiańszczyzny, i zmieniła lud w jakąś straszną mieszaninę Surdalsko-Waregską. Ta horda jest to wcielony duch ciemności, któremu wierni Carowie Moskiewscy, walczyli i walczą przeciwko idei Chrystusa, prawu miłości bliźniego, i targają wielką chorągiew Wolności Ludów.—Bracia! myśmy rozwinęli tę chorągiew, myśmy stanęli w obronie myśli Boga, myśli udoskonalenia ludzkości my walczymy przeciwko szatanowi i jego posłannikom, trzem naszym wrogom zabójcom Matki Polski-Bracia, Bóg nas nieopuści, bo my działamy w jego imieniu, my bijemy się za jego sprawę, my spełniamy posłannictwo Narodu Polskiego, który przez sześć wieków był przedmurzem zachodu przeciw barbarzyńskiemu wschodowi. - Bracia, dla nas potomność niestarty zbuduje pomnik, zapisze na karcie obrońców i dobroczyńców ludów -- wszystkich tysiąca milionów które te kulę ziemską zamieszkują. Bo walka Polaków jest walką całego świata, walką wolności przeciwko niewoli, cywilizacyi przeciwko Obskurantyzmowi, tolerancyi przeciwko Fanatyzmowi.

Bracia, od czasów Cara Piotra Wielkiego, biedna Polska jęczała pod knutami Moskiewskiemi, krew ścina się w żyłach, umysł trętwieje, język kołczeje, za nim się wymówi, za nim się pomyśli i przypomni wszelkie zbrodnie morderstwa i najokropniejsze katusze jakich się trzéj wrogowie nasi względem nas dopuszczali - zabijano knutami mężczyzn, rózgami kobiety, w oczach matek pieczono na spisach nawleczone niemowlęta, 20,000 wyrznięto na Pradze, a wieleż to jęczało i jęczy w Orenburgu, Kufsztejnie i Magdeburgu. - O! święte imiona męczenników sprawy Polskiej, sprawy Ludzkości, imiona Rejtenów, Łukasińskich, Konarskich, Zawiszów, Wołłowiczów, wy urokiem swoim owładnijcie umysty mych Braci, natchnijcie nas waszym duchem, miłością Ojczyzny i poświęceniem się. O bracia tylko wstępujmy w Ich ślady a świat przekona się że nie masz innéj niewinności sił, jak tylko w wojnie którą toczy z jednéj strony na-

jemne żołdactwo przeciw dzielnym i pełnym poświęcenia się Ojczyzny synom.

Kongresem Wiedeńskim powiedział sławny Rottez wypędzona wolność z Europy przeniosła się na brzegi Atlantyku w Północnéj Ameryce. Dzień 21 Lutego w którym wezwano 20 milionów Polaków do walki na zabój przeciwko swym ciemięzcom, rozwinął sztandar wolności, i otworzył Epokę od któréj zaczynać się będzie nowa Era, Era braterstwa Ludów a śmierci Carów!

#### Cześć Urzedowa.

. . . . . .

#### DYKTATOR

Miasta Krakowa,

Mianuje w ministerium Spraw Wewnetrznych Policyi Antoniego Zygmunta Helzla Sekretarzem,

Kazimierza Skorkowskiego i Józefa Krzyżanowskiego Referendarzami,

Antoniego Kaminskiego Sekretarzem Dyrektorem Kancellaryi,

Zmienia nazwę Dyrektora Policyi na Burmistrza . Henryku Trzcińskiego Protokulistą i Expedi-

X. Ant. Rozwadowskiego Ministrem Spraw Duchownych i Religijnych,

Ludwika Gorzkowskiego Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Oświecenia,

Henryka Wodzickiego na zastępcę Ministra Skarbu.

Wiktora Kopff oraz i Izydora Dymidowicza na Radców, a Alexandra Cukrowicza Sekretarzem Jeneralnym w Ministerium Sprawiedliwości,

Ekielskiego Napoleona Jeneralnym Intendentem. Kraków d. 27 Lutego 1846 r.

J. Tyssowski.

#### WÓDZ NACZELNY

Sily zbrojnéj Narodowej.

Wzywa niniejszém wszystkich ex-wojskowych służących w Artylleryi jak równie innych życzących sobie służyć w tej broni, aby się stawili w Biórze Inspektora Artylleryi na Zamku dla zapisania się, a następnie dla objęcia służby.

Kraków d. 27 Lutego 1846 r.

E. Skarżyński.
Szef Sztabu
J. Nieprzecki.
Za Szefa Bióra Wojny
J. Więckowski.

#### WÓDZ NACZELNY

Do Obywateli Miasta Krakowa.

Z powodu wczorajszej utarczki u mostu różne zaczęły biegać wieści dążące do zatrwożenia Obywateli Miasta tego. — Wódz przeto Naczelny pragnąc wlać zupełną spokojność w ich serca, oświadcza, że w skutek wczorajszego ruchu, stósowne i energiczne środki przedsiewziętemi zostały — mające na celu zabezpieczenie wszelkiej własności i całości Miasta tego.

Erazm Skarżyński.

#### KOMMISSARZ

Powiatu Krakowskiego.

Poleca mającym zapasy skór, żelaza, sukna i płótna grubego, aby zgłosili się z takowemi do Obywatela Janowskiego przy ulicy Grodzkiej pod Nr. 82 mieszkającego, gdzie według taxy przez delegowanych znawców podanej, od nich kupowane beda.

Kraków d. 25 Lutego 1846 r.

M. Lissowski.

Obwieszczenie.

#### KOMMISSARZ

Powiatu Krakowskiego.

Dobrowolne ofiary w płótnie, suknie, koszulach i obuwiu jakie patryoci i patryotki chcą składać, do przyjmowania upoważnia się Ob. Wincenty Janowski, przy ulicy Franciszkańskiej w gmachu Franciszkanów skład utrzymujący. Zastrzega

się atoli, aby ofiarujący własnoręcznie w sporządzonéj na to księdze ilość i jakość złożonych przedmiotów zapisywali.

Kraków d. 6 Lutego 1846 r.

M. Lissowski. R. Reklewski. Sekr.

#### DYREKTOR POLICYI.

Na mocy odebranego rozkazu od Dyktatora z da 25 Lutego 1846 r. powoluje Obywatela Antoniego Stojowskiego na Inspektora Przedmieścia krakowskiego Podgórzem zwanego, które odtąd stanowić bedzie Gminę VI. Miasta Krakowa.

Obowiązkiem Inspektora Gminy VI są przedmioty czysto policyjne — a mianowicie zabezpiecze-

nie osób i własności Obywateli.

Straž policyjna z 20 ludzi pod komendą Obywatela Boguńskiego Stanisława i Oficera służby --- będzie w tym względzie Inspektorowi pomocną -- a nadto obowiązkiem jest Inspektora pod surową odpowiedzialnością -- jeszcze dnia dzisiejszego -- wezwać wszystkich Obywateli przedmieścia Podgórza, tychże uorganizować -- ustanowić Setników i dziesiętników i z nich ustanowić straż bezpieczeństwa-- zbierać złodziei, włóczęgów i pijaków, przy stósownym rapporcie do Dyrekcyi Policyi miasta Krakowa odsełać -- urządzić straż ogniową -- zabezpieczyć most, aby tamtędy włóczęgi nie przedzierały się z Miasta.

Inspektor Gminy VI bióro swoje założy w gmachu byłego Magistratu — dobierze do pomocy urzędników w potrzebnéj ilości, tych do nominacyi Dyrektorowi Policyi przedstawi, przy oznaczeniu dla każdego projective etatu — który z kassy Miasta Krakowa pobierać mają.

Inspektor Gminy VI obowiązanym jest dwa razy dziennie — to jest rano i wieczór zdawać Dyrektorowi Policyi rapporta ustnie lub pismiennie

wedle potrzeby.

Inspektor Policyi da szczególną baczność, aby szynki wszystkie były pozamykane — urządzi nadzór nad szpitalem — zajmie się bezpieczeństwem kass i w jak najkrótszym czasie złoży Dyrektorowi Policyi rapport o ich stanie.

Kraków dnia 25 Lutego 1846 r.

K. Strožecki. Sekr. S. Tyrchowski.

#### Cześć nieurzędowa.

Z powodu rozgłoszonéj wieści, jakoby wieśniacy w Galicyi napadali domy ex-szlachty, tych rabowali i mordowali, mam obowiązek jako naoczny świadek, donieść mieszkańcom Rzeczypospolitéj Polskiéj, to — co jest rzeczywistą prawdą:

Napady na Ex-szlachte są nieliczne, i w skut-

kach niejednakowe — bo trafiło się że w kilku wsiach chłopi związawszy Ex-szlachtę do Cyrkułu ich odstawili, stósownie do Rozkazu Rządowego, około Wielkiej Nocy r. 1845 wydanego, a w r. b. w styczniu obostrzonego, którem naznaczona jest nagroda fl. 2 za żywcem dostawionego każdego obywatela po polsku myślącego.

Ulegli powyższym rozkazom Rządowym, rzucili się na Obywateli, lecz tylko tam mord nastąpił

gdzie opór zbrojny znaleźli.

Jak już powiedziałem, nie licznemi są takie napady, owszem, Lud w Galicyi powiększej części w ufnej zgodzie z dziedzicami zostaje, i gdy tylko czas zaniesie mu prawdy Manifestu Rewolucyjnego, gdy przekonają się, że te prawdysą ku ich prawdziwemu szczęściu; poda braterskie dłonie tym, którymi ich Rząd straszy i połączonemi siły, przeciwko naturalnemu i wspólnemu nieprzyjacielowi, to jest Austryakowi, wystąpi.

Kraków dnia 27 Lutego 1846 r. Stefan Starowiejski.

Wczorajszy ruch na Podgórzu niektórych naszych Obywateli przejął niespokojnością, chociaż do tego żadnéj dobréj przyczyny nie było. Nowy nasz żołnierz zrobił co do niego należało i z takowego działania Władza Wojskowa zaspokojoną była. Niepokoili się poczciwi Polacy, bo życzą sprawie Narododowéj serdecznie, bo chcieliby widzieć coraz powiększające się koło Rewolucyjnych działań; bo w końcu chcieliby uwierzyć że do nich nigdy już niepowrócą Cesarscy. Cześć Wam Rodacy! cześć! ale uspokojcie się, bo trwoga jest nieufnością, nieufność jest krzywdą dła Rycerzy Naszych. — Nie trwóżcie się, ale owszem wspierajcie i duchem i ramieniem Tych, którzy dzwigają mężnie potężną Sprawę Narodu.

Dalszy ciąg wojny Partyzanckiej.

Smiały, przedsiębiorczy, a przytém rostropny dowódzca, potrafi częstokroć postępowanie tego ostatniego rodzaju daleko posunąć i zamienić go nawet na działanie armijne. Nieprzyjacielskie wojsko będzie maszerowało traktem, a on będzie mu ciągle ubocznie towarzyszył trzymając nawet na samym trakcie przed i po za jego kolumną oddziały swoje które zdawałoby się że formują jego przednią i tylna straż. Łatwo sobie wystawić do jakiego stopnia postępowanie to uciążliwym dla nieprzyjaciela stać się musi. Transporta tem bezpieczniej attakować się dadzą, im bardziej są oddalone od Garnizonów i kolumn ruchomych. Najlepszy jest do tego moment kiedy transport podjeżdza pod górę. Zepsuwszy lub zasiekiem założywszy drogę, na przodzie i w tyle attakować go z boku. Ogólne przytem prawidło żeby attakując go z krzykiem i przy odzywających się z różnych stron trabkach i piszczałkach naprzód oficerów sprzątać, i konie w pierwszych

wozach zabić, do czego kilku ludzi zaraz z początku trzeba przeznaczyć, żeby to uskutecznili wczasie gdy reszta bije się z Eskortą. Wzięty transport jeżeli nie można uprowadzić dla blizkości innych oddziałów nieprzyjacielskich należy zniszczyć, a gdyby i koni niemożna uprowadzić trzeba je pozabijać. Jeśli jest podobieństwo uprowadzenia transportu lepiéj będzie częstokroć wieść go w miejsce niezamieszkałe np. lasy, gdzie go się rozbierze, częściami pozachowywa, a resztę która się zachować nie da zniszczy. Dobry moment do attakowania transportu, zwłaszcza gdy eskorta jest stósunkowo mocna, jest gdy środek tego transportu znajduje się w jakiéj ciasnéj przeprawie, jako to: w wawozie, grobli, moście i t. d. bo napadając wtedy na tył lub na przód tylko z połową eskorty będzie do czynienia. Ją pobiwszy i zdobywszy połowę transportu nie trzeba tracić czasu ale zostawiwszy kilku ludzi dla straży, iść w pogoń za drugą jego połową która już z łatwością wzięta będzie. Uformowany tabor z wozów nie zawsze da się attakować bez dział, chyba gdyby eskorta była bardzo mała lub źle się pilnowała. Jeżeli Eskorta jest liczna, trzeba użyć do attaku kilku Oddziałów Partyzanckich ale nie razem, lecz w kilku miejscach wzdłuż drogi, która ma iść transport, je porozstawiać. Psujac mosty i drogi w wielu miejscach opuźniać się bedzie jego postęp, przytem przez ciągłe trapienie i odciąganie części eskorty dla odpędzenia attakujących oddziałów, nakoniec mała liczba z Eskorty przy samym transporcie zostanie, i ten przez następne od. działy będzie mógł być zniszczony. Na przypadek przeprowadzania kolumn jeńców wojennych takim samym sposobem użyć potrzeba kilku kolumn Partyzanckich i niezważając już wtedy jakby mocne były eskorty, zawsze dniem i nocą attakować je w marszu i na noclegach: słowem cokolwiek w siłach jest ludzkich partyzanci robić powinni, żeby ich odbić. Przez to odbicie choćby nawet tylko częściowo nietylko że oddadzą przysługę bratnią ale i siły swe powiekszą.

Drogi psują się przekopując je, robiąc na nich zasieki, kładąc przy wjazdach na mostach cienkie deski nabijane gwoździami i przysypując je piaskiem, żeby się konie raniły, na co równie jest dobrze tam gdzie droga nie jest zbyt szeroka a zjechać z niej nie można porozrzucać potłuczone butelki -Mosty psują się podpiływając pale tak aby most pod pierwszym dopiero działem lub furgonem się zapadł; alboteż podpiływując wierzchnie ligary, żeby się pokład zapadł, jak nieprzyjaciel na niego jedzie. Wybiera się do psucia część mostu pod którą rzeka jest ględoka, a jeżeli cała jest płytka pod tym miejscem gdzie się most psuje, koryta nabija się zaostrzonemi kołkami, na których spadające konie i ludzie przebijają się. – Że jednak z wierzchu tego niewidać, należy żeby przy moście tym sposopolu wieśniak, pod pozorem paszenia bydła lub innym podobnym, dla ostrzeżenia o niebezpieczeństwie oddziału Narodowego, ta droga idacego. Ten zobaczywszy że oddział nieprzyjacielski się zbliża oddali się, starając się żeby niebył spostrzeżony. - Mosty i drogi nie zwykły się psuć w blizkości miejsc zamieszkałych, żeby mieszkańców nienarażać na zemstę nieprzyjaciela.

Brody głęhokie psują się robiąc groble poniżéj i podnosząc tym sposobem wody – płytkie zaś nabijają się kołkami zaostrzonemi, narzucając dużemi kamieniami, zakładając z cienkich gałęzi okrzesanych i przymocowanemi do dna kołkami z kluczką, tym samym sposobem, jak się robią po drogach zasieki; piaszczyste zakładając bronami, twarde nakoniec łatwo zrobią się niezdatne do użycia zarzucając je stłuczonemi butelkami. - Psując istotne brody, trzeba porobić fałszywe robiąc zjazdy i koleje w miejscach, gdzie rzeka jest głęboka.

Statki psują się świdrując je w spodzie lub równo z wodą.

Psucie dróg i przepraw w tyle armii nieprzyjacielskiéj, utrudnia jego dowozy i marsze kolumn ruchomych; uskutecznione w tyle pobitego korpusu, mogą się stanowczo przyczynić do zupełnego jego zniszczenia.

Wojna koniem nieprzyjacielskim jest znaczną częścią wojny Narodowéj - z tego względu dobrze jest często alarmować Kawaleryą nieprzyjacielską - starać się podchodzić konie gdy są na paszy — jeżeli je nie można wyprowadzić, pozabijać - stajnie w których jest znaczna liczba koni, palić; przytem niszczyć furaże, palić stogi i siana w magazynach. - Do tego dobrze są używane zapałki, - jest to pięć cali długi lat obwieczony fosforem i zamkniety hermetycznie w bardzo cienkiéj rurce z gliny wypalonéj. Ta rurka przywięzuje się na krzyż do pręta któren podkradłszy się w nocy nawet o sto kroków wrzucić można łukiem zwyczajnym bez huku i widocznego ognia, a jak tylko wpadłszy w siano złamie się rurka, lat się zapala za dojściem powietrza.

W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste nabożeństwo Oręża dobytego w świętej sprawie Niepodległości Polski o godzinie 10, pobożny Lud napełnił Swiątynią Pana. Kapłan wierny Winnicy Pańskiéj sprawował ofiary święte i razem z wojennym Ludem wznosił błagania do Stwórcy, które były błaganiami dzieci do Ojca Wszechmocnego, aby je prowadził po drodze wskazanéj przez Chrystusa, strzegł od zboczeń, i aby wszystkie zamienił na takich Apostołów, jaką jest sprawa którą spełnić sam Chrystus zalecił. Skończył pobożny Kapłan Swiętą ofiare, Bóg wysłuchał modły, bo modły były o to,

bem zepsutym, znajdował się zawsze niedaleko w co jest Bogu miłe, wysłuchał Pan modły, natchnał swą łaską, bo wszyscy jak jeden mąż uczuli sie mocnemi na duchu, pojeli moc wielkiego Boga, świętość swéj sprawy i gorącą wolą wykonania jéj. --Wysłuchał Pan bo natchnął kapłana, któren w po czciwy ch i wiernych stowach wyraził, że sprawa Nasza jest oczewistą Wolą Boga, uwierzył Lud słowom, podniósł ducha swego i uniesienia swéj rezygnacyi rzewnemi Izami okupił. - Następnie za nader liczném Duchowieństwem, które asystowało Najświętszemu Sakramentowi postępowały nieprzeliczone tłumy wiernego Ludu i w pochodzie processyonalnym udały się do Kościoła Stéj Matki Naszéj Patronki Królowéj Polskiéj, po spełnieniu tamże Ofiary Stéj, cały uroczysty orszak powrócił zkąd wyszedł. - Kraków dnia 27 Lutego 1846 r.

#### MODLITWA W CZASIE WOJNY.

O! Boże, Wielki i potężny, Boże ojców naszych, do Ciebie izv boleści roniąc gdy nas wrogi gnębiły, w cichości modliliśmy się - i teraz gdy prysły kajdany, do Ciebie się udajemy, i głosy o Twa opiekę wznosimy. Błogosław tym z których pomocą wolnemi zostaliśmy i nad nami czuwają - błogosław naszym wojownikom i ich sztandarom-użycz im téj łaski, któraby wśród boju ożywiała odwagą walczących, a natchnęła miłością konających, zrób ich niezwyciężonymi i oddalaj Twą Wszechmocną Ręką wszystkie razy nieprzyjacielskie i bądź im tarczą w każdém niebezpieczeństwie. Osłoń nas swą potegą - ześlij nam tego niezwyciężonego Anioła, który niszczył twoich nieprzyjaciół i bluźnierców - towarzysząc nam - niech nasz kraj umacnia - a który o Tobie Wszechmogący winien powitanie. - Obdarzając odwagą naszych walczących braci oręża – udziel Ducha mądrości Naczelnikom wojskowym - błogosławić racz o potężny Boże Ojezyznie naszéj - spuść na naszych nieprzyjaciół ducha bojaźni i obłąkania - rozprosz ich i oddal od granic naszych. Zbaw Lud Twój Polski, błogosław i wywyższaj go na wieki! Błagamy Cię o Stwórco Wszechmocny i Litościwy Boże! Żebrzemy Twego błogosławieństwa dla bijących się naszych współrodaków - dla naszych krewnych, przyjaciół i znajomych - racz ich zachować wśród bojów od nieszczęścia kalectwa 😽 zachowaj przy życiu i zdrowiu -- oddal nawet od nich cień niebezpieczeństwa. Niech wszelkie szczęście towarzyszy i dopomaga im do osiągnięcia téj wolności, za którą Syn Twój Boży, za którą tylu Obrońców Ludu umeczonych zostało.

Boże Wielki! Boże litościwy nieodrzucaj modlitw które tu u stóp Tronu Twego składamy, oswobodź Ojczyzne naszą i miej litość nad tym nieszczęśliwym narodem który tyle wycierpiał w obronie słów Syna Twego Chrystusa; a jeżli kiedy jako ludzie błędni obraziliśmy Cię, nie karz nas Boże litościwy, lecz oświeć swą światłością, abyśmy się poprawili w błędach naszych, jeźli zaś jest wola Twoja ukarać nas za nie i za nieprawości zatwardziałych braci a przyjacioł wrogów, racz przez wzgląd na podobających się Tobie przebaczyć winowajcom, ażeby pokój i pomyślność z ocaleniem i swobodą Ojczyzny naszéj jak najprędzéj powrócone i ugruntowane zostały.

Najdostojniejsza Najświętsza Maryo Matko Boga Opiekunko Ludu Polskiego, wspieraj nas Twojem wstawieniem się za nami, i błagaj e przebaczenie przewinień naszych, o szczęście i pomyslność
w boju naszym braciom, o szczęśliwe skutki zamiarów naszych, o dobro i uszczęśliwienie Twojego Ludu i całej Rzeczypospolitej Polskiej, wstawiaj
się za nami, o przeczysta Maryo Panno i Wy Święci Patronowie narodu Polskiego, którzy czuwając
nad nami, stoicie zawsze przy Tronie Matki Boskiej, złączcie prośby wasze za nami rodakami waszemi, abyśmy upragniony skutek naszych żądań
od Boga otrzymać mogli przez Chrystusa Jezusa
Pana i Zbawiciela Ludów. Amen.

Papież Pius VII. odmawiającym tę modlitwę toszelkie grzechy odpuścił.

Wczoraj pierwsze mieliśmy wolne widowisko w Teatrze, od wielu już lat pod ścisłą rózgą rządów przeszłych zostającym, widowisko które poruszyło umysł, zapaliło serce. - W oswobodzonym wolnym Krakowie, nie tym już niedołężnem mieście rządzonem od trzech Opiekunów (?) ale dzielnym jako mąż, śmiałym jako rycerz i gotowym do poświęcenia jako poczciwy Obywatel ukochanéj Ojczyzny, widzieliśmy wystawę Krakowiaków i Gorali po raz pierwszy w tym duchu, w téj myśli, nawet i treści, w jakim ją stworzył dzielny patryota Ojciec teatru naszego Bogusławski. Zaprawdę duch Jego pełną słodyczą był napojony kiedy ujrzał Kraków wolny, Artystów (którzy się tak dzielnie okazali w powstaniu) na scenie z narodowemi kokardami mszczących krzywd swoich bronią i gotowych każdéj chwili krew za drogą Ojczyznę przelać. Jakże duch i serca nasze zapalały się pełną radością, na widok Artystów (niechętnie z służby wojennej oddalających się) których gra była tak żywą tak pełną ognia, jaką żaden środek w ręku tyranów nie może wzbudzić, jaką tylko gorąca miłość Ojczyzny i to nie same marzenie żeśmy już wolnymi stworzyć potrafi.: Piosnki (Wodeville) śpiewane były pełne dowcipu i patryotyzmu 1) a chcąc zaś wszystkim Artystom oddać słuszność trzeba by ich imiennie wyliczać. Najwięcej jednak odznaczyli się Pani Szturm z deklamacyą jędrną z wielkiem życiem i patryotyzmem oddaną 2). PP.

1) Niżej są umieszczone.
2) Wiersz ten deklamowany niżej się przytacza.

Szczepkowski i Stysiński w duecie z Niemej z Portici po kilka razy powtarzanym zachwycali i zapalali publiczność. Inni też Artyści jak PP. Chomińscy, Borkowski (dotychczasowy żołnierz) Studzińska a nawet wszyscy okazywali w swojej grze miłość Ojczyzny i gotowość przelania dla Niej wszystkiej krwi swojej. Artyści! tak dalej postępujcie puszczajcie cugle Waszemu patryotyzmowi, podnieście go w słabych do entuzyazmu, a przysłużycie się więcej sprawie naszej, niżbyście na polu bitwy z kosą stanęli. Na końcu widowiska był prześliczny obraz przedstawiający Ojczyznę zrzucającą pętaniewoli.

O! bracia teraz wolni jesteśmy, nie krępuje nas cenzura ani usypiamy snem narkotycznem którym nas uspić chcieli, pracujmy dla Ojczyzny wszelkiemi sposoby, jakiemi najużytecznicjszymi Jéj być możemy, pracujmy daléj a z Bożą pomocą ten Biały Orzeł który polatuje dopiero nad przestrzenią kilkudziesiąt mil, rozwinie swe skrzydła po nad krajem od Odry do Dniepru, od Baltyku do Czarnego morza!

Wśród widowiska przybył Ob. Dyktator, widok Tego dzielnego męża rozbudził radość w sercach wołano niech żyje Dyktator— niech żyje Tyssowski, dowodzi to jasno zaufania jakie wszyscy w Nim mamy.

K. K.

Wiersz wyjęty z dzieła scenicznego p. t. dwudziesty dziewiąty Listopad p. P. F. Milkowskiego deklamowany na pierwszem przedstawieniu Teatru Narodowego. – p. Panią Szturm.

Przedwieczny Boże i Panie nad Pany,
Zgromiłeś nasze tyrany,
Wyżej nad Cedr libanu podnosili głowy,
Sciskali naszą wolność, żelaznym ramieniem,
Rzekłeś Boże: Powstańcie! i ciężkie okowy

prysły przed wolności tchnieniem.
To ty sprawiłeś, Ty zwycięztwo dałeś;
Bo zawsze oręż Sarmatów wsławiałeś,
Wszędzie nasze cierpienia, męztwo nasze znane,
Kości nasze po całym świecie są rozsiane,
Nad szczytem kapitolu, bujał Orzeł Biały,
Prześliśmy morza, nieprzebyte góry,
Wrzące Afryki piaski, i Kremlina mury

na błysk naszych mieczów drzały,
A gdyśmy na obcej ziemi
W śród tysiąca ludów
Nieznanych światu dokazali cudów,
Czegóż niemożemy na swej własnej ziemi,
Na ziemi, kędy każdy z naszego plemienia
Ma jakąś krew do pomszczenia.
Olbrzymiej siłe wrogom, stawim uczuć siła
Żelazną stawim wytrwałość,
I chociażby nie o całość
Będziem walczyć o mogiłę
Padnietny ale wszyscy każdy honor ceni

A gdy się cała Polska w pustynią zamieni,
Może w czasy późniejsze, z przeznaczeń wyroku
Przyjdzie tu kiedy wędrowiec
I byt nasz rozważając, powie ze łzą w oku:
Oto jest Polski grobowiec

(w zachwyceniu:)

Lecz jakiż zapał przejmuje mnie święty,
Podobne czucie nigdy mnie nie zwiodło,
Wyrok to Boga, wyrok niepojęty
Następnych zwycięztw objawia nam godło,
Nadzieja wciska się do serca mego,
Zjawia się nasz Orzeł biały,
Wspomni świat, wspomni przy odgłosie chwały
Dzień dwudziestego Lutego.
Dawne wyrocznie Lecha niebo nam ogłasza:
Polacy!... to nasz Orzeł, to ziemia jest nasza.

Dziś Ojczyzna z grobu wstała By zbawić swe dzieci, W kim Polska dusza została Niech ją bronić leci; W Bogu ufność że nie zginie Ten kwiat Polskiej ziemi, Zła dola prędko przeminie, Bo Bóg będzie z niemi.

Bracia gdy błogiej wolności
Bóg nam dziś dał dożyć,
Chwała jego wszechmocności,
Jemu dzięki złożyć.
W kim dziś Polskie serce bije
Dalej do oręża
Złota wolność niechaj żyje
Niech Polak zwycięża.

Wieluż to z Polskiej młodzieży Wzięto nam w rekruta, Którzy bez jadła odzieży Zginęli od knuta. Brońmyż teraz naszej ziemi Poki słońce świeci, Gińmy, lecz gińmy wolnemi Jako Polskie dzieci.

Biedny wprawdzie był nasz Kraków, Każdy w nim żył cicho, Aż tu nagle Austryaków Przyniosło nam Licho, Przyśli niby nas ratować Przed jakiemś zamachem Chcieli braci wymordować Lecz drapli ze strachem.

Sławna była ta kraina Z bohaterów wielu, Każdy kamień to wspomina Na wzniosłym Wawelu. Drogie dla nas ich świątynie Szanowne siedliska Sama Wisła nim odpłynie Wprzódy je uściska.

Zmieniają się Polski losy, Pryskają kajdany, Bierzmy piki, bierzmy kosy Za kraj ukochany, Walczmy jak nasi przodkowie Nie bacząc na blizny, Nieśmy pracę, życie zdrowie Za wolność Ojczyzny.

Czasem między Góralami
Znajdują się tchórze,
Bo razem z Austryakami
Zemkli na Podgórze.
Ale teraz z łaski Boskiej
Męztwo serca wita,
Wiwat Dyktator Tyssowski
I Rzeczpospolita.!

Zgodnie z życzeniem Obywateli Izraelitów — Obywatel Rabin Meisels odbył w dniu 28 b. m. w Sobotę nabożeństwo w Bóżnicy staréj wielkiej za pomyślność Sprawy wspólnej. — Jakoż tłumnie zebrany lud Izraelski rzewnie się modlił, a Rabin Meisels stosowną miał przemowę przedstawiającą ważność chwili, i całe znaczenie wydarzań całego upłynionego wielkiego tygodnia, odwoływał się do różnych textów z Pisma Sgo, i zachęcał do odwagi — poświęcenia i wytrwałości.

Następnie Obywatel Maurycy Krzepicki następującą miał mowę:

Bracia! współwyznawcy!

Niepotrzebuję Wam przypomnieć cierpienia, prześladowania, i uciemiężenia - któremi Rządy bezustannie dręczyły. Patrzaliście jeden na drugiego jak na ptastwo - na które chytry czyha strzelec. Co mówię, ptastwo, to buja po wolném przestworzu powietrza, to przynajmniéj naturalne swoje potrzeby swobodnie zaspokajać może; -- ale braciom naszym wszelki ruch, wszelki popęd i wszelkie środki matervalnego i umysłowego życia były przecięte. Zkąd te pochodziły zakazy faraońskie małżeństw --zkąd daniny nadzwyczajne - zkąd skupiania po oddzielnych przedmieściach - zkąd i dla czego Policyanie i Zbiry spędzali żydów w dzień świętalny z mostu Stradomskiego? Otóż te wszystkie ustawowe bezprawia pochodziły z wyobrażeń feodalnychszwabskich - niemieckich - z Patentów Kaiserów Austryackich. Wszak po upadku Jerozolimy, Kaiserowie uważali nas za swoich niewolników, a żaden Naród Europejski nie był tak gościnnym dla Przodków naszych z Hiszpanii, Niemiec i Czech wygnanych - jak Naród Polski...

Na téj tu ziemi gdzie spoczywają prochy przodków naszych — Synagoga Polska najpiękniej rozkwitnęła, i dla tego po całym świecie słynie z cnót i pobożności. Chwila tedy kiedy Bóg ożywia ducha nadziei błogiéj wskrzeszenia imienia i istnienia Polski, jest chwilą narodową równie dla rodziny Izraelskiej. W niebie jest jeden raj, ale na ziemi prócz Edenu nad Eufratem jest drugi Eden nad Wisłą.

Bracia!
Ufajmyż dobréj sprawie, słowu miłości rodzaju ludzkiego, słowu Boskiemu — nielękajmyż się tych którzy fałsze, bajki i kłamstwa rozsiewają — i poświęcajmyż nasze osoby i nasze majątki jak na wolnych i odważnych Synów Ojczyzny przystoi. —

#### Wiadomości Zagraniczne.

#### GALICYA I LODOMERYA.

Lwów 14 Stycznia. - Nasz ziomek Jan Tyssiewicz, którego talent malarski wspomnieć nie raz mieliśmy sposobność, bawi teraz w Paryżu, i tamże jak się z prywatnego dowiadujemy doniesienia, ukończył teraz dwa nowe obrazy. Są to kopie dwóch znakomitych utworów sztuki malarskiej; jeden przedstawia Judytę według Horacego Werneta, drugi zaś śmierć Elzbiety królowéj angielskiej według Pawła Delaroche. Drugi ten obraz, odznaczający się niepospolitą wielkością, ma bowiem 131/4 stopy wysokości, a 10 stóp 10 cali szerokości oprócz ram, zaczął był nasz malarz na żądanie jednéj rodziny angielskiej, tecz gdy mu narzucano odmiany, tak dalece odstępujące od oryginału; iż mu się: niezdały stosownemi, ukończył go dla siebie. Oba te obrazy przeznaczył on na wystawę mającą się odbyć téj wiosny w Pradze, a gdyby tam kupca nie znalazły, ma je przysłać do Lwowa.

We wtorek d. 10 b. m. odbył się tu bal na strzelnicy, celem powiększenia funduszu na tańszy chleb.

#### ANGLIA.

Londyn 10 Lutego. Na wczorajszem posiedzeniu izby deputowanych, główny interes rozpoczętych rozpraw nad planem reformy handlowej pana Peel, toczył się na około mowy Lorda Russel, która stanowczą wagę włożyła na szalę planu ministervalnego. I oświadczenie Lorda Sandon, jednego ze znakomitych członków stronnictwa torysowskiego przyczyni się do pomyślności zaproponowanych środków przez rozdwojenie, jakie on zpowoduje w stronnictwie torysów. Lord Sardon oświadczył, że lubo przekonany jest, że zaproponowane przez p. Peel środki są niebezpieczne, przechyla się jednak na ich stronę dla tego, że uważa tę kwestyę za rozstrzygnioną, system opiekuńczy w opinii publicznéj za potępiony, i wszelki opór przeciw temu nietylko za daremny, ale nawet za zgu-

bny, gdyż przez dłuższe wzburzenie interesa handlowe jeszcze na większe straty będą wystawiene.

Boersenhalle zawiera dalszy ciąg rozpraw izby deputowanych z dnia 10 nad cłami od zboża, ale te (do odejścia poczty) nic ważnego nie oobejmowały. Pan Strafford O'Brien otworzył rozprawy długą mową na korzyść podanego przez p. Miles wniosku, utrzymując, że zniesienie praw zbożowych nie zaradzi nędzy a czynszowników przywiedzie do upadku. Przeciwnie p. Sharman Crouford dowodził, że pomimo istnienia praw zbożowych, największa panuje nędza pomiędzy czynszownikami i robotnikami w Irlandyi p. Baillie podobnie jak Lord Standon, lubo nie pochwalał środków p. Peel oświadczył się jednak za niemi. P. Lefroy lekał się największych niebezpieczeństw dla Irlandyi w skutku zniesienia praw zbożowych. Przeciwnie Lord Clements dowodził pomyślnych dla tego kraju skutków. (Gdy Margr. Granby zabrał głos za wnioskiem p. Miles, sprawozdanie z powodu odejścia poczty przerwane zostało.

#### FRANCYA 11 LUTEGO.

W Paryżu, Londynie i Madrycie mówiono przed niedawnym czasem o możności zatwierdzenia w Mexyku rządu monarchicznego i osadzenia na tronie jednego z synów Infanta Don Francisco; mówiono, że prócz miejscowych trudności nie zachodzą żadne zewnętrzne przeciwności. Zdaje się, że teraz nadeszła sposobność przywiedzenia do skutku tego planu jeżeli tylko liczyć będzie można na jenerała Parades, który właśnie oświadczywszy się przeciw teraźniejszemu Prezydentowi i całemu składowi jego rządu, wyruszył na sczele swego 7000 korpusu przeciw stolicy i dnia 29 grudnia stanął pod Mexykiem, gdzie Prezydent Bustamente czyni przygotowania do jego odparcia.

Za powód zupełnego zerwania z Haiti podają że Prezydent Pierrot nie dozwolił konsularnemu ajentowi panu Dubrac dalszego pobytu w Cap Haiti i odmówił żądanego przez jeneralnego francuzkiego konsula pieniężnego wynagrodzenia. Noty, jakie w skutku tego zamieniono, przybrały draźliwy charakter, a w końcu zamieniły się z strony rządu w osobistą obrazę francuzkiego jeneralnego konsula, p. Levasseur, który widział się zpowodowanym zerwać wszelkie stosunki z rządem Hajtijskim. Dnia 31 grudnia p. Levasseur kazał zdiąć banderę, która na gmachu konsularnym w Port-au-Prince powiewała, i udał się na pokład fregaty Thetis. Znajdująca się na odnodze siła francuzka, składała się z fregaty Thetis, korwety Blonde i parowego okrętu Tonnere; bryg Cassard krażył przy brzegu. P. Dubrac sam, powód tego nieporozumienia, przybył na okręcie Casimir do Havru i ztamtąd pospieszył natychmiast do Paryża z depeszami w tym przedmiocie od jeneralnego konsula Levasseur.

<u>-</u> ).

)-Ylh,

ai k el ał W

ie

U.

ia

d

PÅ.

ie

ο.

18

a-

OB

ła

W

6-

su

e-

0-

ja

a-

iti

30

W

8-

0-

p. ać

31

na

ła,

ca

(a-

tu P.

oył

10-

ed-

Pismo to wychodzić będzie codziennie e godzinie 8méj rano w Księgarni Stanisława Gieszkowskiego.



Prenumerata kwartalna kosztuje Zlp. 12; miesięczna Złp. 5. Numer pojedyńczy groszy pietnaście.

# 

### RZECZYPOSPOLITÉJ POLSKIÉJ.

#### Część Urzędowa.

#### DYKTATOR

Rozkazuję niniejszém Drukarniom, ażeby dla zapobieżenia pomyłkom jakie w Nr. 4 Dziennika Rządowo Narodowego dostrzeżonemi zostały, a które obejmują wysłowienia przeciwne przyjętém przezemnie zasadom, żadne pismo bądź prywatne, bądź urzędowe nie było do druku przyjętém jeśli podpisem moim zaopatrzoném nie będzie.

Kraków dnia 1 Marca 1846 r.

J. Tyssowski.

#### Inspektor i Organizator Piechoty Polskiej w Krakowie.

Na mocy zatwierdzenia przez Wodza Naczelnego do N. 164 instrukcyi przezemnie przedstawionych, oznajmuje co następuje:

1) lż rozpoczęta została organizacya piechoty, organizacya ta batalionami uskuteczniać sie bedzie.

2) Lokacya dla organizującego się 1go batalionu jest w Pałacu Biskupim, tam się więc wszyscy prze. znaczeni do piechoty zbierać mają, i Oficerowie od służby meldować się winni, zaraz żywność mieć będą, i do płacy należeć.

3) Sztab Główny Inspektora piechoty czynność swą odbywa w domu N. 252 przy ulicy Brackiej.

4) Zatwierdzona jest na teraz przez Wodza Naczelnego denominacya stopni Sztabs i Oficerskich jak następuje.

Szef Batalionu, Adiutant Batalionu, Kommendant Batalionu. Namiestnik, Choraży, Lekarz.

5) Umundurowanie zatwierdzone jest jak następuje: Dla podoficerów i żołnierzy wołoszki z sza-

> Sprostowanie. W N. 3 Dziennika niniejszego str. 4 spalta 1 wiersz 3 od góry zamíast 1846 czytaj 1833

raczkowego sukna z kołnierzem karmazynowym, i pantaliony z takiegoż sukna.

Konfederatka ponsowa

Kraków d. 27 Lutego 1846 r.

Pułkownik J Kochanowski. Szef Sztabu Wierciszewki.

#### DYREKTOR POCZT.

Zawiadamia Publiczność miejscową, iż od dnia dzisiejszego kommunikacya biegu Poczty Listowej między Krakowem i Warszawą otworzoną została, poźniej zaś o urządzeniu Poczty wozowej Publiczność zawiadomiona będzie.

> Kraków d. 1 Marca 1846 roku. Kochanowski D. P.

#### Obwieszczenie.

Podpisany na mocy upoważnienia Dyktatora, z dnia 26 Lutego do Nru 131 wydanego, wzywa niniejszém wszystkich majacych chęć podjęcia się dostarczania tak broni wszelkiej jako i amunicyi już gotowéj, aby się zgłosili do Bióra Artylleryi na Zamku dla zawarcia kontraktu.

Kraków dnia 27 Lutego 1846 roku.

Dobinski.

#### Część nieurzędowa.

#### **PRZEMOWA**

W czasie nabożeństwa narodu Polskiego w Krakowie w Kościele P. Maryi d. 26 Lutego 1846 r.

Wierny jest Pan w słowie swoim... straszliwy i bardzo wielki w dziwnej mocy Jego. Psal. 144. 13. w. — Eccl 43. 31.

Tak Bracia moi! nieodmienny jest Bóg w słowie swoim, - to wieczne przymierze, które zawarł 10 już temu wieków z Ojcy naszemi, niespełniali zawsze wiernie ludu Boga mojego! w kolei czasu,

wywianował nas sami wyznacie szczodrotą swych darów - dał nam oblicze, by na widok polskiego Rycerza 1000 zbrojnych wraz uciekało, by się 10,000 obejrzeć nań nieośmieliło (Ps. 90) - Dał szlachetność duszy - niemściwe i niezawzięte serce - dał wieczne dziedzictwo, tę swiętą ziemię mlekiem i miodem płynącą - i rozwielmożnił nas w pośród ludów ziemi: - a Ojcowie nasi poprzysiegli mu wierność i miłość wzajemną - wolność przenieśli nad życie, a nad wolność wiarę w Boga żywego (Konfederacya Barska 1774 r.) - i przez ciąg wieków nieprawdaż? wyznajcie to ziemskie Ludy! niepatrzycież się zdumieni jako pierwsi Ojców naszych stoją nies przełamanem murem, potężną warownią w obronie świętych Ołtarzów Bogu? nietryskaż z każdéj że tak powiem bryłki ziemi krew Ojców naszych w Europy krajach, skwarnéj Afryki pustyniach, Ameryki bagniskach, Azyi bezdrożach, którą nasiąkła ziemia w obronie wolności i wiary? a wy Oracze! nie zawadzacież lemieszem za każdą skibą ziemi o sterczące kości Ojców naszych za sprawę szczęścia i zbawienie Ludów? - Tak jest Bracia moi! wybrał nas Bóg jakoby za prawicę swoję na pogrom Pohańców, na powściagniecie Europy nawiasów, na Apostołów wolności i wiary! i dopókiśmy danej Bogu dotrzymy wali przysięgi, dopókiśmy sumiennie najśw. Jego przykazania pełnili, pókiśmy się z naszego przeznaczenia i powołania wiernie uiszczali; gospodarzył nam Pan Bóg i w polu i doma - Skorośmy zaś upadli na duchu, zachwiali się w świętéj umowie i przeniewierzyli Bogu, wyschło serce nasze, zginęła nadzieja nasza! Lat kilkadziesiąt temu Bog dobry jako Ojciec miłosierdzia, zaciał nas rózgą macierzystéj miłości, skazał nas na poniewierkę wśród Ludów ziemi, ale tylko ku nawróceniu naszemu: bo ledwieśmy oznakę nawrócenia się zawiązali w swém sercu, ledwieście Ludu Boga mojego! z jednego tylko trzęsawiska wybrnęli, z nałogu mówię pijaństwa się otrząsnęli, i ze serdeeznym żalem jakby marnotrawny syn Ewangeliczny n twarz przed Bogiem Ojców naszych we łzach rzewnéj pokuty padli, słuchajcie! słuchajcie! Bracia moi! O cuda niepojęte! spełnił Bóg w obliczu naszym, w téj oto chwili nieprawdaż? widzenie Ezechiela (Ez. 37 r. 1. 14 w) które prorokował o nawróconych do Boga synach Izraela w jarzmie niewoli jęczących: "Stała się, są słowa Ezechiela Pre-"roka, nademną ręka Pańska, i wyprowadził ninie "w duchu, wśród pola zawalonego suchych zsepi-"skiem kości, i obwiódł mnie po nich w okolo, i "rzekł: Synu Człowieczy! mniemaszli, że te kości "żyć będą? prorokujże więc o nich! i powiedz: su-"che kości! słuchajcie głosu Pańskiego, to mówi "Bóg: o to, Ja wionę w was Ducha i żyć będziecie "dam na was żyły, i ciało na was porośnie, i po-"włokę go skórą i ożyjecie. - I prorokowałem, E-"zechiel daléj powiada, i stał się szum - a oto,

"poruszenie! i przystąpiły kości do kości, każda do "stawu swego, spojrzałem, alić po nich żyły, porosty, i ciało na nie wstąpiło, i rozciągnęła się "skora po wierzchu - wionął na nie Duch od cztecrech wiatrów i wnet ożyły, i staneły na nogach "sweich, stanęło wojsko wielkie i dzielne." - Tak, jest to straszne widzenie, nieprzyznacież? spełnił Bóg w tych dniach i na naszéj drogiéj Ojczyznie, bo wielki i cudowny jest Bóg w dziełach swoich, i bardzo wielki w dziwnéj mocy Jego! wyprawił do nas niemowięta i ssące, by rozpowiedziały przedwieczne wyroki Jego, i o cuda! o dziwy Boga stał się szum, jakoby wichru morskiego na naszéj ziemi, kości Ojców naszych spróchniałe, kości zamieszchłe w mogiłach, o których nadzieja zginęła, poruszyły się wspołem - od czterech wiatrów ziemi wionął na nie Bóg Duchem - wnet ożyły i przybrawszy ciało i siłę, stanęły na nogach swoich, stanęło jakby mąż jeden, wojsko wielkie i dzielne. A jako w dzień Zmartwychwstania sprawiedliwego gdy z grobu powstał Zbawiciel Swiata, najemni służalce żołdactwo płatne Rzymskiego Ciemięzcy trupem padlo na ziemię, Boskiej chwały łuną olśnione. tak właśnie i w dzień powstania z grobu naszéj Matki Ojczyzny, hordy najemne, rekruty zbrojne, tysiącem bagnetów, armat, hordy strażujące Matki naszéj kochanéj, drżąc od strachu, by nieodżyła w grobie, padli blaskiem Majestatu wolności olśnieni cień Jéj pochwytał ich za boki, 1 pierzchli, jako mgła ranna pierzcha, gdy słońce jasne wybije się w obłoki - znikli jak znikają skały lodu, gdy życiodajna wiosna uśmiechnie się do strupieszałej ziemi. I Matka nasza Ojczyzna z grobu powstaje na to wielkie i nieprzemówne świadectwo dla Ludów ziemi, że Polak bez Ojczyzny żyć nie może, bez niej mu życie nie miłe, - na świadectwo Twoje o Boże! przebacz gdypowiem, acześ Wszechmocny, jakbyś bez Ojczyzny naszéj przecież Bogiem Wszechmocnym bydź niechciał. Tak jest Ludu Boga mojego! powstaje z grobu Ojczyzna nasza we wszystkich rozczłoniach ciała swojego, i wielki dzień Jéj Zmartwychwstania z tego miejsca prawdy, w obliczu całego świata, w obliczu oto, tych św. Ołtarzów Boga, św. Patronów naszych, natchniony prostak światu nieznany, sługa niepożyteczny Boga mojego, pełną piersią, śmiałemi usty, zdumiałemu światt. ogłaszam. – Powstaje Matka nasza Ojczyzna, ai na konczynach ziemi, którą Jéj sam Bóg palcem swojém zakréślił, gdzie Jéj Ojcowie nasi żelazne pokuh słupy od brzegów Dniepru do Sali i od morza do morza! Tak jest, powstaje! i jakże Ją powitamy Jej prawe Syny? jakże ogłosim chwałę Jej Zmartwychwstania? Jakież dzięki za to złożemy Wiernemu Bogu Ojców naszych u podnoża Jego św. Ołtarzów? Zaledwie do pałaców Królewskich zawita na świat niemowlę, grzmoty armat ogłaszają Ludowi dzień narodzonego xiążęcia, - biegną postańce narodów z powitaniem narodzonego xiążęcia - brzmią kotły i surmy, hymny i pochwalne pieśni na część narodzonego xiążęcia - spadają jakoby gwiazdy z Nieba ordery i tytuły na pieluchy narodzonego xinżęcia - my Ludu Boga mojego! my poniewiercy jakby szmat niepożyteczny na całej ziemi porozbiegani, cóż Matce naszéj wstającéj z grobu przyniesiem w darze? Jakże Jéj chwałę Zmartwychwstania Światu ogłosim? Kiedy armaty, surmy i kotły pozabierali nam nasi najezdzcy, kiedy mówię wszystkie opowiadacze Jéj chwały staréj, któreby tryumf Jéj opowiedziały godnie, jeszcze w najeźdzców naszych obozach? cóż na Jej złożym Ołtarzu? cóż mam powiedzieć Boże! Ludowi Twemu? oto darujcie mi łaskawie Br. Polacy! przyjmijcie radę Kapłana, co mówię! posłuchajcie rady Córy Jerozolimskiej, któréj Imię wieńcem Jej własnéj skromności osłaniam, przyjmijcie w prostocie staréj Wiary Ojców naszych do Narodowej Kokardy Medal Matki Boskiéj Niepokalanie poczętéj, Matki Królowéj Naszéj Zwycięzkiej, - Sprawa nasza dzisiaj poczętą jest sprawą Królowej Nieba i Ziemi, - jest równie świętą i Niepokalaną, jako Królowa Nieba i Ziemi, którą Ojcowie nasi jako Królową swoją, za Panią swoją obrali, która Ojczyzne naszą przybrała sobie w Niebie za ulubioną powiernicę; za wierną mówię przyjaciołkę swoje, i pod Jéj hasłem, pod Jej sztandarem upomnijmy się Światu o nieprzestarzałą Wolność Ojców naszych, o nieprzedawnione prawa nasze, o cześć św. dla Jéj Ołtarzów, o Wiarę mówię Ojców naszych, którą nam Wróg wydrzeć się kusi. Pod Jéj to Obrone w każdéj sprawie uciekali się Ojcowie nasi - pod Jéj i dzisiaj Obronę ofiarował w dzień Sw. Ludwika niepożyteczny Jej sługa. przed Jéj ulubionym Oltarzem w kościele Matki Boskiej Zwycięzkiej, w czasie bezkrwawej Oliary drogą Ojczyznę naszą i właśnie Syn Jej Jedyny, który króluje w Niebie na wstawienie się Sprzymierzeńców naszych z nad Sekwany, ucha Swego nadstawić raczył - sam to słyszałem jak św. Kapłan za Polskiem Ludem do Niéj przemawiał. Dla czego Bohaterowie Ziemi, wy Synowie Kościuszki, którzy mnie oto słuchacie i wszyscy Polacy pod Jej chorągwią i godłem rozpocznijcie bój święty! Rozpocznijcie go w Imię Boga Ojców Naszych! wychodźcie, wychodźcie! z grobów Synowie Kościuszków, Sobieskich i pospieszajcie pełni Ducha swoich Odwzorów w pole Zwycięztw i Chwały! -

Błogosławię wam w Imię Trójcy Najśw. w Imię Ojca i Syna i Ducha S.! Błogosławię wam przez te grzeszne ręce moje — niechaj Duch Sw. wionie na was darem męztwa Kościuszków, Sobieskich! Błogosławię wam w Imię Matki Boskiéj Zwycięzkiéj, Ona osłoni was płaszczem swoim jak osłoniła pod Jasną Górą Częstochowskiéj warowni rycerzów swoich nad-Dziadów naszych; Błogosławię wam wimie

áj

ı —

0-

0-

a,

m

0-

0-

Jej

mv

go

ich

gną

SS. Patronów naszych, stojących przed Tronem tego samego Boga, który z Ojcami naszemi tak ścisłe zawiązał przymierze, który nie przestał być Ojcem naszym, tym samym ojcem, którym był dla ojców naszych, który dzisiaj, równie jest Wszechmocny, jak był Wszechmocny wtenczas, gdy w 1mię Jego garstka rycerzów naszych rozbijała zastępy Pochanców pod Wiedniem, najezdzców pod Racławicami, Raszynem. Stańcie do boju jakby mąż jeden, i pierś przy piersi będzie nieprzełamnym puklerzem dla najezdzców naszych! idąc do boju wznoście święty hymn Ojców naszych: "Boga Rodzico Dziewico!" i powracając z boju śpiewajcie: "Witaj Królowo Nieba!"-A pójdą w rozsypkę nasze wrogi, a spadnie ich sława, potega jak gwiazda Apokalipsy, i dym tylko z niéj się zakłębi w dziejach niesławy. Rozmiłujcie się w cnotach Bogobojnych Ojców naszych, w cnotach trzeźwości, braterskiej miłości, wytrwałości do końca! Złóżcie na ołtarzu Ojczyzny osobiste urazy i prywatne ku sobie niesnaski! umórzcie w sobie żądzę przewodzenia pomiędzy Bracią, żądzę osobistych widoków, żądzę wyniesienia się nad drugich; dopełniajcie z chrześciańską pokorą i poświęceniem rozkazy dowódzców waszych, którzy już tak mnogie ofiary dobrowolnie złożyli na ołtarzu Ojczyzny! nie marnujcie darów Bożych i siebie samych, krwi waszej drogiej, narażając się niepotrzebnie jakby śmiałki nieobaczne! szanujcie koni i tynsztunków wojennych, i niezrażajcie się chwilową niepomyślnością oręża, ale owszem walczcie do ostatniej krople krwi, dopóki ostatniéj piędzi ziemi nie wywalczycie, dopóki nie powrócicie Braciom skalanych Ołtarzów Swiętych na Wołynia i Litwie, dopóki nieznękacie dumy najezdzców! a jeżeli który z was w boju polegnie, mogiły wasze, będą węgielnem kamieniem naszéj narodowości, będą Ołtarzem Swiętym, gdzie Zwycięzkie chorągwie praszczury wasze będą składały dokąd uciekać się będą po ducha ożywiciela, a dusze wasze Anioł zbawienia doprowadzi przed Boga

Wy zaś w domach pozostali swojacy, wy Ojcowie, Patryarchowie narodu! w imię Boga i dla Boga nieżałujcie majątków waszych dla Braci swojéj! Nieżałujcie skiby ziemi dla Polskiego Ludu, owszem dobrowolnie i z miłości Braterskiej ofiarujcie ją na Ołtarzu Ojczyzny, bo szklanka zimnéj wody w imie Jezusa podana, hez nagrody nie uchodzi przed Panem - wszakże Ofiara wasza będzie tylko dopełnieniem ślubu, który nasz kochany Jan Kazimierz w lmieniu i za przyzwoleniem wszystkiej braci narodu Polskiego, przed Obrazem Częstochowskiej Matki Boskiéj uczynił, gdy się na nieprzyjaciół wyprawiał. Darujcie mi łaskawie, że nadmienię o zdradach, o niejedności, o paraliżowaniu wszelkiemi sposoby naszéj sprawy świętéj, aby zastarzałych przesądów, aby spleśniałych niepostradać przywilejów. Nieżałujcie dzieci waszych, was samych nareszcie, aby nieoskarżały was Ojców naszych popioły i te ich cienie, które się snują przed oczami naszemi, nieoskarżały mówię jakby plemię odrodne o lękliwość, nieczułość. Ufność w możnych, i oglądanie się na samą tylko Protekcyą Narodów, na samą tylko sympathią Europy Ludów, precz odłużcie na stronę, bo kto się odda z czystém sercem w opiekę Boga, temu włos z głowy niespadnie, Zbawiciel Pan zaręcza, bo niesłyszano nigdy, aby, kto w Matce Boskiej szczerą nadzieję położył, opuście go miała. A Bóg Ojców naszych za to wynagrodzi was tu na ziemi i w niebie, bo jest wierny w słowieswoim, i bardzo wielki w dziwnej mocy Jego. A.

#### Wiadomości Zagraniczne.

#### FRANCYA.

Paryż 10 Lutego. Presse ogłosiła list z Algieru z 25 stycznia, skarżący się gorzko na tameczną administracyą i prowadzenie wojny. Pomiędzy innemi czytamy w nim: "Widząc bezrząd, jaki tutaj pomiędzy rozmaitemi gałęziami administracyi panuje, zadajemy sobie wielokrotnie pytanie, co z nami robié myślą. Gdzież prowadzi ta droga, którą tak nierozważnie spieszymy? Skargi i szemrania zarówno do niczego nie służą. Jeżeli wspomimy o zgubie nas czekającej, to prasa jest obojętną, a rząd głuchy, jakkolwiek więcej tutaj chodzi o szczęście Francyi jak o nasze własne. Gdyby kiedykolwiek w dniu nieszczęśliwym wyrwano nam Algieryę, cóżbyśmy na tém stracili? Cokolwiek pieniędzy i nic więcej, ale Francya straciłaby przytém w oczach świata znaczenie, honor i sławe. Widzac jak rzeczy tutaj idą, możnaby sadzić, że nieprzyjaciele Algieryi mają przewagę w gabinecie, i starają się przez niegodny machiawelizm myśl metropolii uwikłać, i tak naszemi sprawami kierują, by uareszcie powstała myśl porzucenia kraju, który corocznie tak wiele kosztuje. Wiele jednak, a może i wszystko zależy tutaj od anarchii rządu, pod którym żyjemy. Anarchia ta jest tak wielką, że, jeżeli dłużej potrwa, lepiejby było zrzec się Afryki, jak w niéj popełniać niedorzeczności, które nas czynią pośmiewiskiem Europy. Zaiste, jeżeli ta niegodna administracya dłużéj trwać będzie, wówczas śmiało oświadczyć możemy, iż lepiéjby było Algierie po 15sto letnich usiłowaniach porzucić. Francya musi raz usłyszéć prawdę. Przy dzisiejszym stanie rzeczy, przy błędach. które tak głęboko korzenie zapuściły, które w wyższych sferach władzy takich obrońców znajdują a Francya może co rok wyrzucać 200 milionów, posłać tam 200,000 ludzi, a powiększy tylko liczbę ofiar i wielkość błędu. Tylko, przez ugruntowane reformy, prawnefrękojmie i urządzenia można złemu zaradzić; inaczej ciągle zamki będziemy budować na lodzie. Przez jakiś czas jeszcze można wierzyć, można się bawić mamidłami, gdy jednak wybije godzina losem nazna-

czona, a najmniejsze zawikłanie europejskie może je przyspieszyć, wówczas całe to sztuczne rusztowanie upadnie w przepaść którą przykrywać miało. Dziś gdy rozmajte władze w Algieryi działają przeciw sobie, nic tutaj nie postępuje naprzód. Osuszenie doliny Metitża, które już od lat kilku powinno być wykonaném, i właśnie znaczne summy kosztowało, prawie tylko na planie istnieje; rozpoczynają dziś roboty, ażeby jutro je porzucić, jeden plan niweczył drugi. Budowa dróg zupełnie jest zaniedbaną, właściwe kolonizowanie nigdzie nie istnieje, tu i owdzie wznoszą kilka budynków, kilka złych dróg robią wprawdzie, ale po tych jeździć nie można nawet blizko stolicy w porze deszczu. Budynki dla osadników, ktore uroczystą nazwą wiosek przystrojono, są tak słabo i tak bez uwagi na naturę gruntu budowane, iż zapadają się wprzód niż zamieszkanemi zostaną. Z administracyą wojskową gorzéj idzie jeszcze jak z cywilną. Jenerałowie armii afrykańskiej walczą z sobą w nieustannym współzawodnictwie, a to współzawodnictwo zeszło od najwyższych stopni hierarchii do najniższych. Każdy z licznych dowódzców chce swoją kolumną dowodzić, swoje buletyny wydawać, posuwać na wyższe stopnie swych oficerów, na jedno tylko zgadzają się, o to, by wojna wiecznie trwała. A jednak pominio tych ciągłych pochodów, pomimo tych nieustających razzii, które tylko okrucieństwami swemi do odwetu zachęcają, nie trudno odgadnąć, że kolumny piechoty, które na dzień nie więcej jak sześć do siedmiu godzin drogi odbyć mogą, nie zdołają nigdy doścignać jazdy odbywającej dwadzieścia pięć mil francuzkich od wschodu do zachodu słońca. Potomność nie bedzie chciała wierzyć, że sto tysięcy ludzi dzielnych i walecznych szachuje bez przestanku jeden dziki naczelnik dowodzący ledwo 500 jazdy, z którą kraj przebiega jak mu się spodoba. A jednakże taki to widok przedstawiamy Europie. Czasby już było położyć koniec temu stanowi rzeczy, który mało honoru przynosi naszéj armii, niszczy nasze finanse i zdrowie naszych żołnierzy.

System marszałka Bugeaud ze wszech stron się kruszy. Gabinet powinien pamiętać, że w Algieryi mamy tylko zwalczyć nie Arabów i Kabylów, ale Abd-el-Kadera, a tego nie dokonamy bez licznéj jazdy."

#### AMERYKA.

Mexyk 30 grudnia. — Spodziewana zmiana rzeczy wybuchła. Jenerał Paredes na czele 7000 wojska stojącego w San-Luis Potosi ogłosił się dnia 15 przeciw rządowi i ruszył ku stolicy, gdzie wkrótce będzie mógł przybyć. Z drugiéj strony rząd tutejszy myśli o znacznym oporze, Jenerałowi Bustamente poruczył naczelne dowództwo armii, uzbroił 2000 milicyi obywatelskiéj, i prócz tego wezwał do obrony całą męzką ludność od lat 16 do 60. Miasto ogłoszonem zostało w stanie oblężenia.

Pismo to wychodzić będzie 'codziennie o godzinie 8méj rano w Księgarni Stanisława Gieszkowskiego.



KRAKOW 3 MARCA.

Prenumerata kwartalna kosztoje Złp. 12; miesięczna Złp. 5. Numer pojedyńczy groszy pietnaście.

# DZIENNIK CERZĄDOWY

### RZECZYPOSPOLITÉJ POLSKIÉJ.

#### Część Urzędowa.

#### DYKTATOR

Lubo poprzednie od obowiązków pełnienia służby wojskowej czynnej, i straży bezpieczeństwa, uwolniłem był Osoby powołanie urzędowe cywilne mające, a niemniej lekarzy, aptekarzy, artystów dramatycznych i t. p. jednakże, aby przez to służba dla Obywateli pozostałych straży bezpieczeństwa nie stała się w nadmiarę uciążliwą, stanowię, ażeby wszystkie osoby poprzedniem moim rozporządzeniem uwolnione, w nocnej przynajmniej porze, gdy zatrudnieniem innego swego powołania zajętemi nie będą, służbę straży bezpieczeństwa pełniły. Urządzenie szczegółowe w tej mierze, po zasiągnienio zdania Dowódzcy straży bezpieczeństwa, Ministeryum Spraw Wewnętrznych i Policyi, wyda.

Kraków dnia 2 Marca 1846 r.

J. Tyssowski. Sekretarz Dyktatora Rogawski.

#### DYREKTOR POCZT.

Zawiadamia Publiczność Krakowską, iż bieg Poczty tylko konnéj z Krakowa do granicy Pruskiéj, to jest do Bierunia otwarty został, i codziennie o godzinie 11téj z rana listy mogą być oddawane, za opłatą do granicy od 1go luta po jednemu złotemu, w miejscu gdzie był dotąd Poczt-Amt Pruski.

Kraków dnia 2 Marca 1846 r.

Rochanowski.

Inspektor i Organizator jazdy Rzeczypospolitéj Polskiej.

Zawiadamia Osoby chęć do zaciągnięcia się do półków konnych mające, — iż Bióro jego w tym celu ciągle jest otwarte na pierwszem piętrze pałacu zwanego Wielopolskich pod L. 212, wchodząc od gmachu XX. Franciszkanów.

Kraków dnia 2 Marca 1846 roku. Z upoważnienia, Szef Sztabu J. Więckowski.

#### Wiadomości Zagraniczne.

#### PRUSSY.

Zuławy pod Toruniem, na kilka dni przed 9-m Lutego, zostały zalane. Żuławy mniejsze, na lewym brzegu będące, są całe wodą pokryte, większe zaś znajdujące się na prawym i opatrzone tamami, tylko do wsi Gursk i stary Toruń. Woda wprawdzie Tam nieprzerwała, ale przeszła przez wierzch, niosąc z sobą kawały lodu. Wylew spotyka już po raz trzeci Żuławy, od Lipea 1844 r. Oprócz tego, 9go nastąpił mróz, tak, że biednym zalanym grozi niebezpieczeństwo, iż ich mieszkania przez łód zamknięte będą, a następnie, z powodu roztopienia, ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu.

List z Gdańska z d. 7 b. m. zawiera: "Pójdzmy do zalanych części miasta; widzimy tam domy aż pod dach w wodzie stojące; mieszkańcy ich wystawieni na ostrość powietrza; słychać krzyk zdrętwiałych od zimna dzieci. Woda liże chciwym językiem gliniane ściany ich zabudowań, które jeżli się zawałą, pogrzebią pod gruzami swemi kilkanaście familij. Końca naszéj biedy trudno przewidzieć, pomoc jeszcze daleka, massa wód wzmaga się co godzina; z pieniącym się lodem podobna jest do czarta, który powolnym, ale pewnym krokiem chwyta swoją zdobycz. Zaledwie śmiem pomyśleć o puszczeniu lodów w tej chwili; usunęłoby ono część miasta z jego dotychczasowego stanowiska, i wielu mieszkańców życiaby pozbawiło".

#### FRANCYA.

Dnia 11 Lutego.—Okret Ville de Quebec, który opuścił Haiti 6 stycznia, przywiózł do Hawru niło się; wojna trwała bez przestanku pomiędzy da- runkowego interesu. wna francuzką a hiszpańską częścią téj wyspy. Główny korpus wojsk dominikańskich stał na granicy. Dominikańska flotylla z 8 galeot wróciła do portu St. Domingo dla dokonania potrzebnych napraw. Trzy hajtyjskie okręty, które przybyły z Port au Prince, dla blokowania Port au Plate, dostały się wręce Dominikanów. Flotylla ta składała się z jednego okrętu trzech-masztowego i dwóch galeot, dowodził nią admirał Cadet Antoin, który także dostał się do niewoli. Presse dowodzi, że prezydent Pierrot nie tylko nie uczynił zadość wymaganiom Francyi, ale owszem jej pretensye powiększył, twierdził bowiem, że pan Dubrac, ajent francuzki, rozsiewał ziarna niezgody pomiędzy czarnemi, a innemi pokoleniami krajowców.

Czytamy w jednym z niemieckich dzienników: "Przyjęcie Rpltéj Texas do związku Stanów Zjednoczonych jest uwerturą do faktu, który teraz co każde trzy, lub cztery lata się powraca. Coroczne powiększanie się ludności w Stanach Zjednoczonych wynosi dziś około 1 milion, a za lat 25 wynosić bedzie dwa miliony. Ponieważ uprawa gruntów drugiéj i trzeciéj klassy około miast wielkich nie dość korzyści przynosi, przeto wielka liczba przedsiebierczych i silnych młodych ludzi spieszy do zupełnie nowych Stanów, by tam zająć grunta pierwszéj i drugiéj klassy, które tam nic, albo prawie nie nie kosztują, i w przeciągu pewnych lat stać się ludźmi bogatemi i znakomitemi. Znajdujący się pomiędzy temi wychodźcami awanturnicy najzuchwalsi, przechodzą granicę i ciągną za sobą innych krajowców. W przeciągu kilku lat majątek, liczna ludność, powaga, intelligencya i duchowa przewaga są na ich stronie; ster rządu wkrótce przechodzi w ich rece, ogłaszają się odpadłemi od macierzystego kraju, zwykle źle rządzonego, a pod względem moralnym, politycznym, religijnym, intelektualnym i ekonomicznym zupełnie upadłego, utwierdzają swój własny rząd, i ofiarują kongresowi poddanie się. Kongres nie może i nie chce odrzucić tego oświadczenia, i zaraz z temi mexykańskiemi rozbójnikami (bravo), którzy się nazywają jenerałami i prezydentami, rozpoczyna układy, rzuca im w paszczę kilka milionow, i w ten sposób Stany Zjednoczone, w sposób najbardziej prawny w. świecie, stają się posiadaczami kraju. - Dla tego śmiać się tylko trzeba, gdy Journal des Debats, Standard, lub inne francuzkie i angielskie dzienniki postępowanie to ogłaszają za przeciwne prawom narodów, i objawiające nieobuzdaną dumę; a przecież też same państwa ciągle prowadzą krwawe wojny z afrykańskiemi i południowo azyatyckiemi królami dla powiększenia swego territorium. O cóż tutaj oskarżać rząd Stanów Zjednoczonych? Idzie on tutaj jedynie za gło-

wiadomości z téj wyspy. Położenie rzeczy nie zmie- sem ludu, który znowu słucha tylko swego bezwa-

Głoszą teraz, że owi Brayo rządzący Mexykiem myślą nawet Kalifornie sprzedać Stanom Zjednoczonym, watpić nawet nie można, że to będzie miało miejsce. Mówia nawet, że ci panowie chcą siebie samych i swój kraj sprzedać Unii. Dia czego nie? Ci panowie nie lepszego nie mogliby zrobić dla siebie i dla swego kraju. Za Anglo-saxonami postępuje ruch i porządek, cywilizacya i prawo, religijność i intelligencya, słowem wszystko dobre do tego bezczynnego, zdenerwowanego plemienia hiszpańskiego, które dziś zamyka dla cywilizacyi najpiękniejsze kraje w świecie. Wcielenie to Mexyku nie zaraz nastąpi, nie jest ono nawet potrzebném, dopóki plemie anglo-saxońskie tam się nie zakorzeni; owszem, do téj chwili wstrzymaném być winno.

Najprzód za Kalifornią powinny do Stanów Zjednoczonych przejść powoli prowincye najbliżéj granic Unii leżące, nim Unia będzie mogła pomyśleć o rozciągnięciu swéj władzy aż do między-morza Panama, do wielkiego kanału łączącego dwa Oceany. Na ten fakt jednak należy jeszoze czekać lat przynajmniej 25 do 30, w którym to czasie Stany Zjednoczone wraz z Kanadą i Mexykiem liczyć będa 60 milionów ludności, a ta ludność wzrastać będzie rocznie o 21/2 miliona. Tymczasem jednakże biedny Mexyk zostanie zapewne przez braterską konfederacyę wzięty w kuratelę.

Już dziś mnóstwo angielskich pismaków dowodzi, że Stany Zjednoczone tak jak Rzym upadną w skutek swéj rozległości; albowiem, jak twierdzą, im bardziéj Unia ku południowi się posuwa; tem pewniejszém jest rozpadnięcie się Unii na dwie części, na północną i południową, pomiędzy któremi następnie wojna wybuchnąć musi; w skutek wojny obie te Rzeczypospolite zmienią się w monarchie, słowem za lat 50 do 60 Ameryka będzie tém samem co Europa. - Anglicy tylko mogą rozgłaszać takie zdanie, ponieważ na niém opiera się w części największéj ich polityka zaatlantycka. Jednakże dziś już i w Anglii przestano wierzyć w prawdziwość tych zdań i zaczęto szukać ocalenia dla Anglii na innéj drodze jak w rozdzieleniu Unii. Kto ten kraj widział własnemi oczyma, kto własną dłonią czuł pulsacye tego wielkiego ciała, ten mimowolnie śmiać się musi na te rozumowania liliputów o téj budowie olbrzymów. Podstawa Unii jest tak urządzoną, iż równie łatwo może jednoczyć sta i tysiące jak kilka milionów, albowiem połączenie tylko tak daleko zachodzi, o ile cele są wspólnemi, i o ile nie można ich osiągnąć bez wspólnego działania.

Dla tego jeneralne izby prawodawcze usuwają od siebie wszystko, co tylko może wykonać przez siebie każda osobna korporacya, każdy osobny Stan, a im Unia

amerykańska będzie większą, tém to połączenie będzie łatwiejszém. Jednakże w czasie, gdy 50 milionów mieszkańców będzie żyć na wschodzie i nad brzegiem morza, sto milionów na dolinach Mississipi i innych rzek do niéj wpadających, 50 milionów nad Spokojnym Oceanem, a tyleż milionów na gruncie mexykańskim; wówczas potrzeba będzie wiele rzeczy zmienić z dzisiejszéj formy rządu jeneralnego. Ale związek Graubünden pokazuje nam jak duch germański zaspakaja tę potrzebę. Tam widzimy jak każda wioska jest osobną prawie Rzecząpospolita; połączone stanowią one trzy związki które znowu w kantonie się jednoczą i jako kanton należą do składu Rzeczypospolitéj Helweckiej. W ten sposób w Stanach Zjednoczonych powstanie 4ry lub pięć pośrednich Unij, a te połączone w jedną północno-amerykańską Unię, starać się będą w drugiéj połowie Ameryki utworzyć jednę Unię południowo-amerykańską i wejść z nią w stosunki i związek

Pozorni przestrzegacze dowodzili, że Unia Stanów Ziednoczonych musi się rozwiązać, ponieważ interessa Stanów południowych przeciwnemi są zupełnie interessom Stanów północnych, a ludzie ci zapomnieli, że Anglia powoli przyzwyczajać się musi do ściagania swej bawełny z Indyj Wschodnich, i Stany południowe więcej wkrótce liczyć będą musiały w sprzedaży tego głównego płodu swojego na Stany fabryczne północne i środkowe, na stały łąd Europy, jak na Anglię: Tak więc ta różnica Związek tylko wzmocni i ściślejszym uczyni a nie osłabi. Niewolnictwo też coraz bardziej zniżać się będzie ku krajom nadbrzeżnym zatoki mexykańskiej. Stany południowe na brzegach wschodnich coraz więcéj beda uwalnianemi od téj plagi, a to zbliży ich coraz bardziéj do średnich i północnych, to jest fabrycznych Stanów. I niewolnictwo raczej będzie wiązać jak rozwięzywać, albowiem największém nieszczęściem, jakie mogłoby dotknąć stany niewolnicze, byłoby oddzielenie ich od stanów wolnéj pracy, które dla nich stanowią opiekę przeciw ich niewolnikom. Jednakże najpotężniejszym wezłem łączącym, jest wzrastająca potęga Anglii.

Wspomnieliśmy już, że w niezbyt odległym czasie; cały kolonialny związek angielski od rzeki Sgo Wawrzeńca aż do bieguna północnego i do brzegów Oceanu Spokojnego, musi wpaść w ręce Stanom Zjednoczonym. Konieczność tego przyłączenia jest tak widoczną, że mówiąc o niej, lękamy się prawie kommunałów. Wystawmy sobie tylko północną Amerykę zamieszkaną przez 60 do 70 i 80 milionów ludzi, zajmujących się niezmierną fabrykacyą, posiadających równie wielki handel zagraniczny wzdłuż brzegów Atlantyku, posiadających marynarkę handlową obejmu przynajmniej 12 do 15 milionów beczek (dziś około 3 milionów) za pomocą której można obsadzić marynarkę wojenną przy-

a-

la

ia

najmniej trzy razy liczniejszą jak dzisiejsza angielska, pamiętajmy, że największa część téj fabrykacyi, tego handlu i téj marynarki około granic i brzegów Kanady krąży, że Kanada wówczas w pośredniem połączeniu się z Stanami środkowemi i wschodniemi przez sprzedaż swego drzewa i zboża daleko większą korzyść mieć będzie, jak z dzisiejszego swego związku z Anglią, a niemożna watpić nawet, że kiedykolwiek Kanada sama Yankesom odda się w rece, a ci nie beda nawet potrzebowali o to się trudzić. Spodziewamy się z resztą; że czas, który do owéj chwili ubiegnie, i doświadczenie, uczyni tak roztropnym rząd angielski, że ten sam dobrowolnie odstąpi téj posiadłości, któréj obrona wówczas kosztowałaby go miliony, a zawsze tylko klęską skończyćby się musiała.

4. 1

Rozważywszy to wszystko, przekonamy się, że walka o Oregon jest dość dziecinną ze strony Anglii, ponieważ ta do utrzymania i zyskania téj prowincyi tyle wagi przykłada, jakkolwiek za lat kilka stracić ją przyjdzie, że ten owoc jeszcze niedojrzały już zerwać się stara. Wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonemi a Angliją, pomiędzy matką a córką, jest konieczna, dopóki pierwsza nie uzna potęgi drugiéj, ale spodziewać się należy, że ta wojna będzie tylko jedna i ostatnia. Bodaj roztrzygniętą została spiesznie i stanowczo.

Jednakże do tego starcia chwila jeszcze nie nadeszła, amerykanie przecież już dziś powinni zbierać materyały, by tę wielką a ważną walkę od razu, bez wewnętrznych wstrzaśnień ukończyć mogli. Dziwna to rzecz, jak naczelnicy rządu w Ameryce coraz bardziéj do swego celu się zbliżają. Washington powiedział. "Nie mięszajcie się w spory Europy". Jackson powiedział: "Niech żadne europejskie mocarstwo odtąd nie zakłada nowego państwa na tym lądzie". Polk jeszcze powiedział w ostatnich dniach, jakkolwiek tylko w sposobie illuzyi: "Północna Unija przeznaczona jest zająć wszystkie kraje téj półkuli pod swe opiekuńcze skrzydła": lnny który po nim nastąpi, powołanym jest w przyszłości do wyrzeczenia tych wielkich wyrazów: "Zaden kraj, żadna wyspa na zachód wysp Azorskich, nie ma uznawać władzy europejskiej nad sobą". Ta wielka zasada wywoła dopiero ową walkę, o któréj mówiliśmy. Kraje, które za wielkiem Oceanem nie mają żadnych 'posiadłości, powinny tylko życzyć Unii, by wzrastała jak najrychlej i jak najświetniej. Kiedy północny lad stały Ameryki ze stami milijonów bogatych mieszkańców, zachodniemi Indyami; i południowym stałym lądem pod wpływem północuego, nowe życie rozpoczyna, powinny się one przygotować do téj chwili rozwiniecia handlu, która sprawi, że będzie można otrzymać w zamian za wyroby, materyje surowe i płody zwrotnikowe, i wleje przez to nowe życie w steżałe cokolwiek członki ich handlu.

#### ANGLIA.

Dalszy eigg respraw z d. 10. Po mowach Margr. Hranby i Lorda Brooke za wnioskiem, zabrał głos Lord Worsley, Wig, ktory podobnie jak Lord Russel wytykał sprzeczności, jakie się w teraźniejszym postępowaniu Ministrów objawiły, wbrew poprzednich im twierdzeniom korzyść systemu protekcyjnego. Przy głośnem zadowoleniu opozycyi odezytał Lord miejsca z różnych mów pana Peel i p. James Graham, które przekonywały o téj sprzeczności, poczem starał się wykazać potrzehę rozwiązania tersźniejszego Parlamentu, jako reprezentującego system protekcyjny, aby oswobodzić Ministrów z ich przykrego położenia. Dopóki się kraj przez nowe wybory nie wynurzy, muszą pozostać Ministrowie w tém szczególnem położeniu, w którem od pomocy zwych przeciwników zależą. Sir James Graham odpowiedział na tę mowę, otwarcie oświadczając, że swe zdanie względem praw zbożowych zmienił, i rozwinał w całej obszerności powody téj zmiany, która nie może być nazwaną niezaszczytaą. Rząd przedstawia tę zmianę nie tylko dla tego, ie jest korzystną ale raczéj że jest słuszną i właściwą. Po téj mowie odroczyła się Izba do czwartku.

Times powtarza list z dziennika wychodzącego na wyspie Sgo Maurycego, który miał być pisany na rozksz królowej Madagaskaru do kapitana Kelly dowódzoy okrętu angielskiego Conway, królowa Ranava Manżake oświadcza w nim dumnym tonem, że królowa angielska, i król Francuzów nie powinni się mięszać w interesz Madagaskaru, podobnie jak ona nie narzuca swych praw w ich krajach; że zresztą napaść z ich strony pochodziła, i że na przyszłość nie odpisze na żaden list, chyba pochodzący od saméj królowej Wiktoryi.

Londyn 13 Lutego. Z Irlandyi donoszą, że brak zdrowej żywności spowodował już w kilku miejscach choroby. Na rachunek rządu wyładowano tymczasem w Korku 5000 beczek mąki amerykańskiej i kukurydzy, które mają być pomiędzy ubogich rozdzielone. Podobne ładunki przeznaczone są do Waterford, Limerick i do Dublina.

W północnej Sakocyi zaszły niespokojności w skutku niedostatku ziemniaków, gdy ładunek z niemi miał się oddalić od brzegu.

Depesze z ladyj nadeszłe zawierać mają rapport, o bardzo uporczywej i krwawej bitwie. Dwa at-

taki na obóz Seikhów odparte zostały. Część wojska angielskiego musiała się cofnąć, ale zebrało się znowu, i gdy goniec pole bitwy opuszczał; nie było już watpliwości o pomyślnym wypadku.

#### ROSSYA.

Petersburg 10 Lutego. — W rozkazie dziennym P. ministra wojny z dnia 21go stycznia 1846 roku, Nr. 16, zawiadomiono w wydziale wojennym: "N. Cesarz Jmć, mianowawszy przez najwyższy rozkaz dzienny, z dnia 20 stycznia, N. Króla Jmć Neapolitańskiego, Szefem pułku Newskiego morskiego, z przezwaniem onego pułkiem pieszym J. K. M. Króla Neapolitańskiego, najwyżej rozkazać raczył: aby oficerowie tego pułku mieli złote pętlice na kołnierzach i obszlegach mundurów; cały zaś pułk, aby nosił na szlifach i dragankach, zamiast Nr. 1go, cyfrę J. K. M. Króla Ferdynanda II, według oddzielnie zatwierdzonego rysunku."

#### INDYE WSCHODNIE.

Bombaj 3 Stycznia. Aby zrozumieć charakter Sikhów (Seikh) trzeba wiedzieć, że ich religia jest mięszaniną bramińskiej i islamizmu, którą wprowadził do nich prorok Nanak, urodzony 1469 r. we wsi Talwandi. Pod przywództwem ich kapłanów, Guru zwanych, opanowała ta kasta znaczną przestrzeń ziemi w Pendiabie, (kraju pięcin rzek). Znakomitsi z pomiędzy nich, szczególniej s rodu Radżputów, przybrali sobie nazwę Singh, to jest lew. Randzit czy Rundzit Sing stanał na ich czele jako Maharadža to jest Wielki Król. Umarł on w czerwau 1839 r. i od tego ezasu trzéj jego następcy polegli skutkiem skrytohójstwa. Dulip Sing jest jeszcze chłopcem, a żołnierstwo nie chee być postusznem berłu jego. Sikowie podobni są do dawniejazych Janczarów tureckich. Akalowe jest to pokolenie najdzikszych fanatyków, którzy śmiertelnie nienawidzą tych wszystkich, co nie wyznają nauki Nanaka. Wojako Sikhów składa się z blizko 70,000 wyborowego żołnierza; podobnie howiem jak janczary rekrutują zo wszystkich klass ludu, byle tylko wyznawali ich religię. Pełni próżności i żądzy łupów, postanowili Sikhowie wpaść na ziemię angielską, i pomimo opierania się ze strony ich rządu, posuneli się jednak w końcu listopada i napoczątku grudnia aż do rzeki Sutlecz, która odległa jest a 50 mil ang. ad ich stolicy Lahory. Ulubieńca królowéj matki, Lall-Singa, zmusili udać się z niemi, uważając go za rękojmię dobrego rządzenia królowej Rani podczas ich nieobecności w kraju.-Zresztą Sikhowie podobni są do owych Marattów, którzy jeszcze przed kilkudziesięciu laty byli postrachem Indyj Wschodnich, dziś zaś należą prawie już do bajecznego ludu. Podobny los, na korzyść pokoju i cywilizacyi, ezeka także Sikhów.

Core of Torris Chywarted opter The to tych je otheris devan rochord office the Sitte

## PROKIAL ALE

### OBYWATELI WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Proklamacyą naszą z dnia 22 b. m. i r. zawiadomiliśmy Was, iż w celu czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, tudzież w celu zastąpienia Waszych interessów w obec Władzy która co chwila Miasto zająć mogła, zawiązaliśmy się w Komitet obowiązany czuwać nad dopełnieniem powyższych celów!

Lecz Władza nadzwyczajna która się w tym samym prawie czasie zjawiła w tym Mieście, poparta siłą niepozwoliła na podobne nasze wysługi.

Dzisiaj gdy obce te i siła i Władza, opuściły z kolei spokojne nasze Miasto, porządek i bezpieczeństwo wspólne nakazuje nam, ująć napowrót gminną tę i temczasową Władzę, i w tym charakterze czuwa nad wszystkim co dobra Waszego dotyczy.

Zaszczyceni więc już raz Waszym zaufaniem, podejmujemy chętnie tę publiczną usługę i w jéj dopełnieniu rachujemy na posłuszeństwo i pomoc wszystkich spokojnych i prawych Obywateli Wolnego Miasta Krakowa.

W skutku wiec tego Komitet tymczasowy bezpieczeństwa publicznego wzywa:

- 1) Wszystkich Obywateli Wolnego Miasta Krakowa do Gwardyi bezpieczeństwa w pisanych, ażeby służbę swoją w miejscach wskazanych, z pilnością pełnili, aż do dalszych w téj mierze Rozporządzeń Trzech Dworów Protegujących.
- 2) Wszystkich uzbrojonych z innego tytułu i w innym celu jak wyżéj wyrażonym, ażeby niezwłocznie broń złożyli i rozeszli się.

Obywatele Gwardyi Bezpieczeństwa służbę czyniący, mają upoważnienie domagania się wykonania powyższych Rozporządzeń.—

Kraków dnia 3 Marca 1846 roku.

Józef Wodzicki, Piotr Moszyński, Józef Kossowski, Leon Bochenek, Antoni Helcel

Hilary Meciszewski trzymający pióro.

200 COMPANION AND ADDRESS OF THE to the state of the party 011X --- 1701-A

Józef Wodzicki, Piotr Moszyński, Józef Kossowski, Leon Bochenek, Antoni Helcel.

Hilary Meciszewski trzymający pióro.



## KOMITET TEMCZASOWY

BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO DO OBYWATELI M. KRAKOWA.

Celem zaspokojenia Obywateli miejscowych ogłasza dodatkowo, iż dla wyrozumienia woli Najjaśniejszych Trzech Protektorów względnie Miasta Krakowa, tudzież celem polecenia Mieszkańców téj ciężko nawiedzonéj Stolicy Ich łasce i wyrozumiałości, wysłane zostały z upoważnienia Komitetu Delegacye Obywateli miejscowych do naczelnie dowodzących korpusami Wojsk na granicy Krakowa stojących.

Wzywając przeto wszystkich spokojnych Obywateli do oczekiwania z ufnością skutków powyższych kroków, Komitet podpisany nakazuje dodatkowo:

- 1) Ażeby nikt nie ważył się pod żadnym pozorem strzelać po ulicach, inaczéj do surowéj odpowiedzialności pociągniętym zostanie.
- 2) Ażeby prócz Obywateli do Straży Bezpieczeństwa należących, nikt inny nie ważył się nosić broni.
- 3) Ażeby broń wszelka i effekta wojskowe wyjąwszy Straży Bezpieczeństwa Obywateli miejscowych, składane były na Głównym Odwachu lub w Dyrekcyi Policyi.

## LIGHTLY TEHCKISHING

SAME TO SECURE AND PERSONS NOT THE OWNER, OF THE PARTY OF

optic placement from extra placement of the second party. To the second of ş iş, THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T or fine the state of the state erst to see this 明白第一十二年 第一次第一次第一次第一次

## SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niewodleglego i ściśle Neutralnego

MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Po przerwie dni kilku Senat wchodząc w pełnienie poruczonych sobie przepisami krajowemi obowiązków, zawiadomia Obywateli i Mieszkańców Miasta Krakowa iż prawy porządek jaki w dniu 22 Lutego r. b. z oburzeniem wszystkich spokojnych mieszkańców zamieszany został, wraca do tego stanowiska na jakiém się w dniu tymże znajdował i gdy Wojska Najjaśniejszych Protegujących Dworów zajęły Miasto, Kraków, przeto ustają wszystkie środki bezpieczeństwa przez tymczasowy Komitet z Obywateli złożony zaprowadzone wzywa więc Senat wszystkie Władze krajowe aby bezzwłocznie zajęły się pełnieniem urzędowania swojego stósownie do Statutów przez Najjaśniejsze kraj ten Protegujące Dwory nadanych i poleca Urzędnikom Władz tychże tak w Mieście Krakowie jak i Jego Okręgu, aby do swoich obowiązków natychmiast przystąpili.

Kraków dnia 3 Marca 1846 roku.

Za Prezesa Senatu KOPFF. Sekretarz Jlny Senatu J. Słoninski.



## OGEOSZENIE.

Oddziały Wojsk Cesarsko-Rossyjskich i Cesarsko-Austryackich zajęły W. M. Kraków i Jego Okrąg.

Celem zajęcia tego jest przywrócenie łącznie z Oddziałem Wojsk Król. Pruskich któren jest oczekiwanym spokojności publicznej i oczyszczenia krainy W. M. Krakowa z burzycieli porządku, którzyby jeszcze mogli się w niej ukrywać.— Wysokie Opiekuńcze Dwory obmyślą później środki jakie za potrzebne uznają dla zapewnienia w stały sposób pomyślności kraju W. M. Krakowa.

Lecz zanim Wysokie Opiekuńcze Dwory będą mogły oznajmić przez organ Konferencyi Swoich Rezydentów swoje w téj mierze postanowienie, Kommendanci dwóch Oddziałów okupacyjnych przywołani jedynie w celu czuwania nad utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego podają do wiadomości Mieszkańców następujące przyjęte przez Siebie rozporządzenia:

- 1) Miasto Kraków znajduje się odtąd w stanie zamknięcia wojennego i nikt nie może z niego wychodzić bez wylegitymowania się.
- 2) Osoby i własności Mieszkańców spokojnych będą szanowane.
- 3) Wszyscy Właściciele domów lub zarządzający takowemi są obowiązani pod rygorem ściągnienia na siebie całej surowości praw wojskowych do wydania bezzwłocznie Władzy Wojskowej wszystkich tych którzy jakikolwiek mieli udział w ostatnich zaburzeniach.
- 41) Wszyscy ci którzy nienależąc do liczby głównych wichrzycieli mieli słabość dać się wciągnąć przez tychże, obowiązani są w dowód swojego szczerego żalu i bezwarunkowej submissyi stawić się dobrowolnie przed Właczą, gdyż tylko w takim razie mogą zyskać niejaki tytuł do względności.
- 5) Wszyscy ci którzyby ukryli broń i nie oddali takowej do dnia 6 Marca godziny 12 w południe ulegną rygorowi praw wojskowych.
- 6) Prezes i Członkowie Senatu W. M. Krakowa którzy usunąwszy się od wypadków powrócą do Miasta, wejdą do składu Administracyi tymczasowej, która załatwiać będzie bieżące interesa wewnętrzne. Senator Kopff przewodniczyć będzie téj Administracyi aż do powrotu JX. Schindlera.
- 7) Każdy Oddział okupacyjny mianował Kommendanta Placu i Adjutanta Placu którzy za wspólném porozumieniem się działać będą.
- 8) Stanowi się łączna Kommissya Wojskowo-śledcza dla sprawdzenia stopnia winy ujętych indywiduów. Ci którzy za niewinnych uznani zostaną, będą natychmiast uwolnieni; z winnemi według ustaw postąpionem zostanie.

Collin

General Paniutine.

R. R. General.



Ja nivij podpisany zavzezem, in Tamowie, Nowakowski. Tomasz-i Jaybowski jan, Granaliści z Nowij-Gory- wkardym wanie golowymi bzdaz,

Hawin niz-jerilo tigo Przek krajowy wymaga: bzdnie.

Molenny obolki,

Rolenny pobolki,

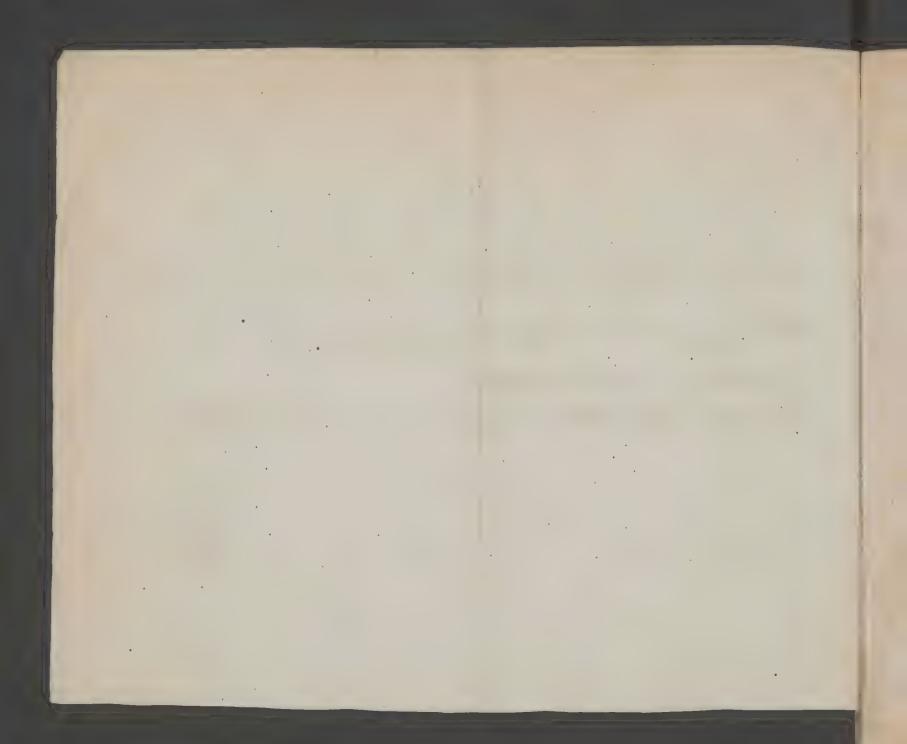

## ADMINISTRACYA TYMCZASOWA CYWILNA

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości i zastósowania się iż wedle otrzymanéj na dniu dzisiejszym Odezwy od JW. Generała Ces. Austr. kommenderującego w Mieście Krakowie, Miasto rzeczone obowiązane jest dostarczać gotowaną żywność dla Milicyi krajowéj aż do dalszych rozporządzeń, konsystującemu zaś tu Wojsku Ces. Austr. gotować dostarczoną przez Żołnierzy żywność i dostarczać światło.

Dostawa ta odbywać się ma w następujący sposób co do dostarczania żywności dla Milicyi, iż każdy odbierający w téj mierze Palet z Kommissyi kwaterniczej ma dostawić strawę gotowaną na liczbę głów w Palecie oznaczoną i takową w miejsce w Palecie wskazane odstawić.

Co zaś do materyału opałowego i światła takowe dla Żołnierzy Ces. Austr. łącznie pomieszczonych jak np. w gmachach publicznych, klasztorach i t. p. będą dostarczane przez Administracyą Rządową z funduszu składek kwaterunkowego, dla Żołnierzy zaś łącznie najwięcej w liczbie trzech umieszczonych, winien je dostarczać ten u kogo znajdują się na kwaterze. Za co należytość wedle taxy ustanowić się mającej będzie miał sobie w czasie zwróconą.

Kraków dnia 5 Marca 1846 roku.

Za Prezydującego KOPFF.

> Sekretarz Jlny J. Słoninski.

Nowakowski Sekr. Exp.



Pismo to wychodzi codziennie oprócz niedziel i świąt uroczystych w drukarni Stanisława Gieszkowskiego.



Zaliczenie na trzy miesiące złotych dziesięć , miesięcznie złotych cztery, numer pojedynezy greszy dziesięć.

# GAZETA KRAKOWSKA.

|                             | OBSERWAC             | YE METEOROLOG                                 |                    | And the state of t |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dzień Bar. do 0º R. Stop.   | ciepla Psycho-       | Wiatr                                         | Stan Atmosfery     | Zjawiska napowietrzn<br>i różne uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 2 7, 281 2, 10 8, 253 1, | 6 2, 04<br>6 1, 82 P | Zachodni słaby<br>n. Zachodni średni<br>słaby | Chmury<br>Pohmurno | Snieg<br>Deszez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Wiadomości krajowe.

KRAKÓW.

O wypadkach, które cesarsko austryackie wojsko spowodowały wkroczyć do Krakowa, zawiera Austryacki Dostrzegucz co następuje: Już od niejakiego czasu spostrzeżono w Krakowie między znanemi stronnikami rewolucyjnéj partyi, młodemi ludźmi, nawet z wyższego sta-nu i niższej klassy ludu ruch ponury. Takewy wzmagał się od dnia do dnia co raz mocniój: nikt już nie watpił, że się w Krakowie jakiś zamach przygotowuje, który miał służyć za hasto znajdującym się w przyległych prowincyach rewolucyonistom, a związek ich okazał się widocznym z indagacyj, jakie już w Galicyi i w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem rozpoczęto. Prawi ludzie, posiadający niejaki majątek w Kra-kowie, nie ważyli się joż prawie nigdzie ukazać z bojaźni, aby na nich pierwszego nie wy-konano zamachu. Nawet publiczne władze i urzędnicy byli zastraszeni groźbami, z jakiémi się publicznie dawały słyszeć osoby, znane z rewolucyjnego sposobu myślenia, oznajmując im wprost, że na nich zwróci się zemsta ludu, jeżeliby się odważyli stawić opór, albo jeżeliby dla przeszkodzenia przygotowanej agitacyi rekę podawali., Ten stan rzeczy rozniost po calem mieście strach paniczny i sparaliżował nawet czynność Krakowskiego rządu, który nie mógł się już dłużej mylić, że nie ma dostatecznych środków do przytłumienia tego spisku. Rezydenci opiekuńczych Mocarstw w Krakowie otrzy-mali niedawno dokładne doniesienie, że w Krakowie są ukryci dwaj przewódzcy polskiej partyi rewolucyjnéj, mający stanąć na czele agitacyi, która między 20 lutego a ostatniemi dniami kamawalu wybuchnąć miała; że wszyscy młodzi ludzie, a nawet ci, którzy do najzna-komitszych rodzin należą, otrzymali wezwanie, aby się na pierwsze wydane basło złączyli z naezelnikami rewolucyi, którzy wystąpią, zagrażając oraz hańbą tym, którzyby tego we-

zwania nie usłuchali, a śmiercią tym, którzyby się poważali publiczne władze o tew zawiado-Tak dokladne i w tak wysokim stopniu niepokojące szczegóły nie pozwalały Rezydentom opiekuńczych Mocarstw pozostać dłużej spokojnemi widzami tego, co się pod ich okiem dzieje, i do bardzo blizkiej przyszłości przygotowuje. Udali się oni przeto do Krakowskiego Senatu z zapytaniem, czy uważa swe własne siły za dostateczne do zapobieżenia rewolucyjnéj agitacyi; która okazała się oczywistą, do utrzymania publicznego bezpieczcństwa i usta-wami przepisanego porządku i do ochronienia majatku i życia mieszkańców Krakowa. Na oświadczenie Senatu, że nie ma na to dostatecznych środków i dla tego zmuszony jest zostawić do woli Mocarstwom opiekuńczym, aby takich środków użyły, które się im najstósowniejszemi zdawać będą, wezwali Reprezentauci trzech Mocarstwa ponierw komenderującego jenerala cesarsko a wyackich wojsk na Podgórzu, naprzeciwko, rakowa, jako najbliższego stanowiska, aby przygotwał się z dostateczną silą wojska na wszelki wypadek wkroczyć do Itrakowa, gdyż idąca na Wiśle kra wkrótce wszelką komunikacyę między obu brzegami na kilka dni przerwać może. W skutek tego, wkroczyły dnia 18 lutego: batalion cesarsko austrya-ckiego liniowego pułku Hrabi Nugent, i pół szwadrony konnicy, tudzież pół bateryi dział polowych do Krakowa i zajęły tamże straż główną. Zaraz potem udała się deputacya Senatu i obywateli Krakowa, do komenderującego jenerala cesarsko-Austr. wojsk dla okazania mu glębokiéj podzieki ze strony Senatů i Obywateli za to, že w tak krytyczněj chwili pomocy im u-

#### Wiadomości zagraniczne.

- Warszawa 7 Marca. - Podług urzędowego reportu z Krakowa przez

JW. Jenerała-Adjutanta Rüdigera, dowódce 3go korpusu piechoty, Jaśnie Oświeconemu Xięciu Feldmarszałkowi Namiestnikowi Królestwa złożonego, wojska austryackie naprawiwszy wiodący na Podgórze most, wkroczyły do miasta Krakowa dnia 19 lutego (3 marca) we trzy godziny po wstąpieniu naszych.

Proklamacye do mieszkańców za wspólną ugodą komenderujących Cesarko-Rossyjskiemi i Austryackiemi wojskami, niemniej przysłanego z Berlina pruskiego oficera, wystawiające powinności obywatelskie, ogłoszone natychmiast zostały i są wypełniane w zupełności. Wojska

Pruskie tamże zbliżają się.

Horda buntowników, która w nocy z 18go lutego (2 marca) na 19 lutego (3 marca) rozpierzchła się, 20 lutego (4 marca) była w Krzeazowicach, uciekając ku Szląskowi Pruskiemu.

Oddział kozaków pod komendą pułkownika xiecia Baratyńskiego Adjutanta Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Xięcia Następcy Tronu, niektórych już wichrzycieli schwytał. Dla ujęcia ich wszystkich posłano jeszcze muzułmanów, czerkiesów, dwa lekkie działa Dońskie i jeden batalion piechoty na podwodach.

W Galicyi, gdzie rozjątrzeni chłopi na buntujących się przeciw Rządowi szłachte i panów, w cyrkule Tarnowskim de 60, a w Bocheńskim 20 wymordowali, spokojność przywróconą została, prócz cyrkulu Sandeckiego graniczącego z Węgrami. W tym zaś kraju zaburzeń nie

bylo, i dotychczas nie ma.

Z poprzedniego ogłoszenia, wiadome jest poświęcenie dla Rządu, jakiego dali dowody włościanie w schwyceniu i oddaniu w ręce sprawiedliwości głównych przewódzców buntu, w mieście Siedlcach wynikłego: Pantaleona Potockiego, właściciela dóbr Cisie i Pierog, niemniej aplikantów Sądowych, Rociszewskiego i Zar-

skiego.

Szczegółowe opisanie wypadku tego najlepiéj przekona, jak dalece włościanie ci, z narażeniem życia własnego, spełnili obowiązek każdego wiernego poddanego względem Rządu, i z jaką chwalebną przezornością w dziele tem postąpili. Po bezskuteczném usiłowaniu wzniecenia buutu, powyżej wzmiankowani zbrodniarze, tulając się dzień cały 10 (22) lutego po różnych bezdrożach i wsiach, przybyli, jak wiadomo, na noc do wsi Pieroga. Skoro Kociszewski i Zarski położyli się spać w jednéj chalupie włościańskiej, gospodarz tejże, Stanislaw Piesek, cicho wyszedł i bez najmniejszego halasu zebrał niektórych włościan tejże wsi, uprzedził ich o tém, że w domu jego znajdują się ludzie podejrzani, i zachęcał do ich njęcia. Widząc strach tychże, napadnięcia na ludzi u-zbrojonych, Piesek wsiadł na konia i wcwał udał się do wsi Kotunia, o cztery wiorsty ztamtąd odległéj; lecz znalaziszy tam tylko włościan, trunkiem opitych, z powodu dnia zapustnego, powrócił do wsi Pieroga, podprowadził zebranych przez siebie poprzednio ludzi ku chałupie, w któréj spoczywali Kociszewski i Zarski, ka-

zał im pilnie uważać i oczekiwać jego hasła, i niebawem z włościanami Antonim Kokoszką i Janem Piekartem, rzucił się na buntowników: włościanie schwycili ich za ręce i zawołali » bywaj! «— Na to hasło wpadli do izby włościanie: Wojciech Grzegorczuk, Kazimierz Kleszcz, Franciszek Prokurat, Karol Prokurat, Seweryn Jędrzejewski i Ludwik Nawrocki, — rozbroili Kociszewskiego i Żarskiego, związali i porządnie zbili pałkami, szczególniej Kociszewskiego, sta-

wiającego im opór.

W tymże czasie Potocki spał w mlynie, nazwanym Dekarz. Właściciel tegoż, Jan Jaworski, cicho wział mu dubeltówkę, i pospieszył dać znać gminnemu wójtowi. Przejeżdżając przez wieś Dąbrówkę, Jaworski uprzedziło tem miejscowego soltysą, Ludwika Zalewskieskie go, który zebrawszy ludzi, kazał im być w pogotowiu na każde zawołanie, a sam natychmiast udal sie sankami do Siedlec, z doniesieniem do naczelnika Powiatu. Od młynarza Jaworskiego dowiedział się wyżéj wymieniony włościanin wsi Pieroga, Stanisk. Piesek, że Potocki nocuje w chalupie Jaworskiego, i skoro Kociszewski i Zarski byli już związani, to Piesek zachęcał włościan i wzywał ochotników do przytrzymania Potockiego. Słysząc to związani straszyli włościan, że Potocki ma przy sobie mnóstwo broni, że nawet ma dwie takie bronie, z których może strzelać z związanemi-rękoma; lecz Piesek nie zwracał na to uwagi, i zdolał skłouić na swą stronę, nie tylko włościan z wsi Pieroga, Franciszka Prokurata, Kleszcza i Nawrockiego, ale nadto ze wsi Kotunia, soltysa Józefa Grochockiego, włościan Igoacego Riska i Wojciecha Langesa. Wszyscy, w liczbie siedmiu u-dali się ku młynowi, i w drodze naradzali się nad tém, jakby najlepiéj schwytać Potockiego. Jan Piekart, przewodniczący im, ułożył plan i wykonał, jak następuje:

Pozostawiwszy wszystkich przy młynie, sam poszedł pode drzwi izby, i jakby nie wiedział, że w niej znajduje się Potocki, zaczął w nie stukać, przyzywać po imieniu syna młynarza, Ludwika, i prosić, żeby mu drzwi otworzył, mówiąc, że uciekł kozakom, że cały dzień chował się w lesie, i że chciałby się nieco roze-grzać. Potocki, usłyszawszy głos znanego so-bie włościanina, kazał otworzyć drzwi. Piekart wszedł natychmiast do izby po ciemku, i rozpoczął rozmowe z Potockim. Rozpowiadał mu, jak się chował przed kozakami, jak ciż wiele włościan przyaresztowali, i dodał, że źle idzie, i że wszystko stracone. Potocki zapewniał go z swej strony, że wszystko się dobrze skończy, wstał z łóżka, zaczął chodzić po izbie i kazał rozpalić ogień; Aecz Piekart prosił go, żeby się wstrzymał z rozpaleniem ognia, póki nie zobaczy, czyli nie masz kozaków we wsi. Wyszedł do sieni, po cichu przyzwał ku drzwiom czekających włościan, kazał im być w gotowo-ści i przybyć za danym znakiem. Wróciwszy ści i przybyć za danym znakiem. do izby, Piekart oświadczył Potockiemu, że we wsi wszystko jest cicho, i gdy wśród téj roz-

mowy, syn mlynarza rozpalał ogień, a Potocki z założonemi rękoma chodził po izbie, Piekart, korzystając z chwili, w której Potocki tylem się do niego obrócił, schwytał go za ręce, obalił na łóżko i zawolał bywaj . Wnet wpadli włościanie, związali Potockiego i odprowadzili do jego towarzyszy: Kociszewskiego i Zarskiego, a przybyli w téj chwili kozacy z Siedlec wzieli wszystkich trzech buntowników. Zasługuje nadto na uwagę postępek ekonoma wsi Kotunia, Ludwika Frydrychewicza. Dowiedziawszy się od włościanina wsi Pieroga, Sta-nisława Pieska, że Kociszewski i Zarski tamże w Pierogu nocują, Frydrychewicz obszedł chałapy w Kotuniu, lecz znalaziszy ludzi pijanych, postał Pieska napowrót do Pierog, a sam udał się komio do Siedlec, do naczelnika Powiatu, i szesnaście wiorst przebiegł wcwał, we trzy kwandranse.

Lecz nie w tym jednym razie objawiło się to wzorowe poświęcenie się włościan dla Rządu, przekonywające, że buntownicy, pragnący zakłocić spokojność Królestwa, na nich bynaj-

mniéj rachować nie mogą.

Jednocześnie z wypadkami w Siedlcach, wcisnęło się w granicę gubernii Augustowskiej, równie w zbrodniczych zamiarach, trzech emissaryuszów zbrojnych z Pruss, mianowicie: Cyryak Akord, Demencyusz Chodakowski i August Karasiński. Po ujęciu Akorda przez władze policyjne, u ojca w obwodzie Sejneńskim we wsi Mańkuny, Chodakowski i Karasiński ratowali się ucieczką, w zamiarze powrócenia do Pruss: lecz gdy przebywali do wsi Dembowki, przez tamecznych włościan ujęci zostali. Jeden z nich, Karasiński, dognany był w lesie przez sołtysa Birszteja i robotuika Kazimierza Rymkiewicza; Karasiński broniąc się, strzelił z pistoletu do Birszteja, a Rymkiewicza ranił nożem w rękę, lecz oba, nie pomnąc na grożące im niebezpieczeństwo od uzbrojonego zbrodniarza i odniesioną ranę przez Rymkiewicza, rzucili się za nim w gląb lasu i pojmali go.

Wszyscy ci włościanje, za swe wzorowe, z narażeniem życia, postępowanie, nie pozostaną bez wynagrodzenia że strony Rządu.

Berlin 1 Marca. -Wczoraj nadeszła tu następująca telegraficzna depesza od posta naszego w Londynie: » Własnoręcznym listem sir Henry Hardinge z dnia 1 stycznia zawiadomiony zostałem, że J. K. W. Xiqżę Pruski Waldemar wraz z towarzyszącemi mu oficerami mężnie walczył i na usilne prosby jeneralnego gubernatora dnia 23 grudnia w pożądanem zdrowiu odjechał do Bom-

bay. 4

Wrocławska Gazeta donosi pod dniem 27

Dajć rano dowodzacy jelutego co następuje: » Dziś rano dowodzący jeneral-porusznik Hr. Brandenburg wyjechał ztąd do Górnego Szlaska. Do pochodów wojskowych ogłoszone zostały następujące rozporządzenia: Na kolei żelaznéj Górnego Szląska wysłane zostaną: jutro (w sobotę), ztąd dwa działa i 1 ba-talion 23go pułku piechoty z Brzegu (Brieg); w niedziele 1 batalion 10go pułku piechoty, który tu przybędzie na Freiburgskiej kofei żelaznej; w nocy z niedzieli na poniedziałek 15 wozów z amunicyą; w poniedziałek 1 batalion z Opola (Opeln); we wtorek 8 dział i 100 koni artyleryi konnéj, a w środę cztery działa i 50 koni tamże. Rezerwy wojenne są częściowo powołane.

Paryż 24 Lutego. -Constitutionnel donosi: P. Guizot oświadczył wczoraj formalnie, że rząd francuzki zaniechał wyprawy do Madagaskaru, ograniczając się na wzmocnieniu załóg wysp Burbon i Majot, i że podobnież i anglicy nie przedsięwez-mą żadnej wyprawy przeciw Howasom.

Do Marsylii nadeszły z Algieru nowiný pod dniem 18 b. m., ale te nic ważnego nie donoszą. Nie miano nowszych pewnych wiadomo-

ści o poruszeniach Abdelkadera.

List z Tulonu donosi pod dniem 20, że pokolenie Aribów, które dotąd spokojnie żyło pod panowaniem francuzów, połączyło się z Abdelkaderem.

Okręt Meteor, który był przywiózł posla marokańskiego z Tetuan do Marsylii, jest znowu oddany pod jego rozporządzenie. W Tulonie mówiono, że na usilne życzenie rządu francuzkiego, przyrzekł poseł odwidzić Algier i główne punkta posiadłości francuzkich, gdzie od jego pokazania się obiecują sobie pomyślnego wpływu na tameczne pokolenia, gdyż Abdelkader zapewnia ciągle krajowców, że najszczerszego wsparcia ciągle doznaje od cesarza marokańskiego.

- Madryt 16 Lutego. -Onegdaj, według przyjętego zwyczaju, caly kornus oficerów przedstawił się nowemu ministrowi wojny, jeneralowi Roncali. Ten sto-jąc obok naczelnego Wodza armii (Narvaeza), wskazał na niego, jako na męża, któremu wojsko hiszpańskie karność i świetne swoje położenie winno. Poczem minister wojny wydał rozkaz w imieniu Królowéj, aby Wodzowi armii dano w mieszkaniu jego straż honorową z oficerami i choragwią, i aby oddział jazdy oddano do jego dyspozycyi. Takowe honory naležaly się dotychczas tylko Infantom hiszpańskim. Wczoraj na koncercie danym wieczór u dworu, wskazano dla Jenerala Narvaez kuzeslo w tyle ministrów obok malżonka królowej

Z objaśnień-, jakie nowy prezes gabinetu margrabia Miraflores udzielił izbom, okazuje się, że tytuł jenerala Narvaez jest czysto honorowy. - Gazeta Madrycka oglasza postanowienie, mianujące p. Aguago ministrem skarbu i drugie mianujące p. Galiano senatorem Króle-

#### PRZYJECHALI DO KRAKOWA.

Od dnia 10 do dnia 11 Marca.

Esterhazy hr., Michelstaedter Filip, Jasnowski Franciszek, Andrzejowski August, Pieprzakowa Emilia, z Polski; -- Lachermajer Karol, Haber Jakob, Scholz Karol, Scholz Gustaw, Tietze, Becker Fryderyk, z Pruss. Wyjechali z Krakowa.

Sucharewski kuryer cest ros., Libergleit Wil-

helm, Steinkeller Piotr, do Polski;--Skutsch, Simson Robert; Kostaki-Letzesko Anna, Walter, do Pruss.

## Doniesienia Urzędowe.

Nro 1086.

TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu,

W skutek podania Jakóha i Maryanny Lukaszkiewiczów małżonków o przyznanie im spadku po ś. p. Tomaszu Łukaszkiewiczu pozostałego, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie Art. 12 ust. Hip., wzywa wszystkich prawo do spadku po wspomnionym Tomaszu Łukaszkiewiczu z 1,66 części domu pod L. 139 w gminie VI. M. Krakowa położonego, składającego się, mieć mogących, aby z takowém w przeciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym razie spadek rzeczony na rzecz podających przyznanym bedzie.

Kraków dnia 4 Marca 1846 r.

Sędzia Prezydujący, J. Czernicki. Sekretarz Lasocki.

(lr.)

MY PREZES I SENATOROWIE.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego
Miasta Krakowa i Jego Okergu.

Wiadomo czynimy: iż Trybunał, wydał Wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Rządowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 stojącym, na Posiedzeniu Publicznem Trybunału Wolnego Miasta Krakowa to jest: dnia 30go Stycznia 1846 roku.

Wydział II.
O becni:
Brzeziński Sędzia Prezydujący.
Sokalski
Lorentski Sędziowie

Widerakiewicz Pisarz.

(podpisaud) Brzeziński, Widerakiewicz.

W Sprawie: O uznanie niestawiemictwa Wierzycień upadłego handlu Staro. Mendla Färber w Mieście Chrzanowie istniejącego i niezaprodukowania przed Syndykami dowodów uależytości dla sprawdzenia onychże. Po wysłuchaniu Relacyi Sędziego Kommissarza upadłości, Trybunał, przekonawszy się z Relacyi Sędziego Kommissarza upadłości że stósownie do

Artykulu 66go Kodexu Handlowego Ksiegi III. wszyscy Wierzyciele upadlego handlu pod firmą Mendla Färber w Mieście Chrzanowie istniejącego, zawezwani zostali przez pisma publiczne do stawienia się przed Syndykami w terminie dni 40, i że pomimo tego wezwania jak uczynione przez Sąd Pokoju Okręgu Chrzanowskiego doniesienie przekonywa. Wierzyciele ci a mianowicie: Wolf Künstler, Abraham Ehrenpreis, z Krakowa; Teimel Goldberg, Cyna Welner i Herszel Wiener z Chrzanowa; Abraham Stern i Nathan Stern z Zorau; J. S. Kroh, Heiman Lasal, Gebr. Direnfurth, Samuel Cylcer i Markus Nelken et Sohn z Wrocławia, nie zgłosili się w powyższym terminie wezwa-niem Kommissarza upadłości oznaczonym i dowodów pretensyi swoich z sprawdzeniu nie pod-dali. Zważywszy, że w takim stanie upadło-ści tej Artykuł 73 Kodexu Handlowego Księgi III. dozwala zakreślić nowy termin do produkcyi, pod rygorem jednak uznania za upadająoych w sprawie i wyłączenia od przypadać mającéj części z działu massy tych wierzycieli którzyby w oznaczonym powtórnym terminie stawić się omieszkali, przeto, Trybunał, za-kreślając nowy termin dwoch miesięczny, wzywa powyżej wymienionych Wierzycieli, ażeby się przed Syndykami P. Ignacym Dorau zastęp-cą Notaryusza i Joelem Lewi kupcem w Chrzanowie zamieszkałymi, bądź osobiście, bądź przez swych pełnomocników celem poddania dowodów pretensyi swoich sprawdzeniu pod rygorem wyżej przywiedzionym, w Artykule 77 Kodexu Handlowego Ksiegi III. określonym, stawili. Osądzono w I. Instancyi.

(podpisano) Brzeziński, Widerakiewicz.

Zalecamy i rozkazujemy wszem Komornikom Sądowym (od którychby się tego domagano) aby wyrok ten wyexekwowali Prokuratorom aby tego dopilnowali, Kommendantowi i Urzędnikom sily zbrojnéj aby dodali pomocy wojskowéj gdy o to prawnie wezwanemi będą. (podpisano) Brzeziński, Widerakiewicz.

Za zgodność niniejszego Odpisu wierzytelności z wyrokiem oryginalnym w Kancellaryi Pisarza Trybunału Wydziału II. zachowanym, poświadcza Pisarz Trybunału W. M. Krakowali Jego Okręgu W. Widerakiewicz. (3r.)

#### Doniesienie prywatne.

Bilet Banku Miłosierdzia Pobożnego na pierścień złoty w formie węża z brylantem zaginął, uwiadamia się niniejszym że tenże Bilet jest już unieważniony. Pismo to wychodzi códziennie oprócz niedziel i świąt proczystych w drukarni Stanislawa Gieszkowskiego.



Zaliczenie na trzy miesiące złotych dziesięć miesięcznie złotych cztery, numer pojedynczy groszy dziesięć.

#### GAZETA KRAKOWSKA.

| E.,                             | OBSERWACYE METEOROLOGICZNE.        |                             |                |                                         |                                        |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Dzień Bar. do gudzina w miar. p | 0° R.   Stop. c<br>aryz.   podł. I | iepla Psycho-<br>Reau. metr | Wistr          | Stan Atmosfery                          | Zjawiska napowietrzne<br>i różne uwagi |  |  |
| 6 27" 8,<br>12 2 8,<br>10 9,    | 964 -0°<br>266 + 1,<br>167 0.      | 7 2, 14                     | Zachodni staby | Chmury<br>Pohmurno<br>Pogoda z Chmurami | Mgla<br>Snirg                          |  |  |

#### Wiadomości zagraniczne.

#### - Wieden 28 Lutego. -

Dostrzegacz Austryacki donosi: Według wiadomości otrzymanych wczoraj od jenerala Collin z Wadowie z dnia 24 lutego wieczór, nadchodzą ciągle posilki tak w piechocie jak w jeździe do tego punklu, gdzie w tych dniach znaczna siła wojskowa będzie zgromadzona.— Razem z wyszłem z Krakowa cesarsko-austryackiem wojskiem ustąpiła także tameczna milicva miejska na torrytoryum austryackie.

Nadeszły tu z Galicyi w przeciągu wczoraj-

szego dnia następujące wiadomości: Dnia 23 i 25 b. m. jenerał Collin, komenderujący wojskami cesarsko-austryackiemi w o-kręgu Wadowickim, zajął stanowisko w Wadowicach, aby się połączyć z konsystującemi tam już i oczekiwanemi jeszcze posiłkami, jak niemniej aby czuwać ż tego miejsca nad spokojaością i porządkiem w całym okręgu.

W mieście stołeczném Lwowie panowała zupelna spokojność, a ludność jest najlepszym o-żywiona duchem. We wsiach, blizko miasta położonych, zdarzały się wprawdzie jeszcze tu i owdzie bezskuteczne usilowania oficyalistów i innych przybyszów, aby wieśniaków skłonić do podniesienia broni przeciw spokojnym mieszkań-

W Horoszanach Wielkich usiłował niejaki Czaplicki prośbą i groźbami skłonić wieśniaków do współudziału w powstaniu. Ci jednakże o-toczyli dziedziniec Dominikański, a gdy już po nastąpionym zabieju dwóch wieśniaków, siła zbrojna ze Lwowa wysłana tam nadciągnęła, rokoszanie po części już polegli, po części byli ranni i skrepowani, celem wydania ich właściwym władzom.

Na pogloskę, że gromady rokoszan w kierunku Winniki ciagna ku miastu, oddział wojska wykomenderowany ze Lwowa, znalazi ludność okolicznych stron już gotową do odparcia powstańców, jednakże żaden z rokoszan nie

ukazał się wojsku.

W okręgu Tarnowskim ciągle jeszcze gromady aresztują wichrzycieli spokojności i odstawiają ich do władz; gdy się zaś rozeszła po-głoska, że rokoszanie zamyślają uwolnić uwięzionych w Tarnowie, chłopi sami oświadczyli się władzom z pomocą przeciw tymże buuto-

W tém trudném položeniu, gdzie różnorodne żywioły stają w walce przeciw sobie i szukają licznych ofiar, zwierzchnia władza Lwowa przedsięwzięła najwłaściwsze środki ku ustaleniu spokojności. Oprócz kroków przedsięwziętych przez władze dla utrzymania prawego porządku, nie małą także rękojmią dla rządu jest wierność i dobry sposób myślenia ogólnéj massy ludu. (Dost. Austr.) -- Dnia 2 Marca.

Wedlug raportów odebranych od komenderującego dywizyą wojsk cesarsko-królewskich w Tarnowie z dnia 25 lutego, wieśniacy ciągle za pomocą wojskową chwytają burzycieli spo-kojności, a mianowicje dnia 24 lutego po południu przy szukaniu w zamku xiecia Sangusz-ki w Gumnisku, aresztowano Justycyaryusza Longchamp, który dnia 19 t. m. dowodził na górze Marcina, blizko Tarnowa banda spiskowych, którzy za zbliżeniem się naszych wojsk natychmiast się rozproszyli. Wieśniacy wszędzie pomagają władzom w ujęciu ukrytych po lasach burzycieli.

Według odebranych wiadomości ze Lwowa z dnia 23go lutego, panowała w tem mieście, prócz ogłaszanych klamliwych wieści, zupelna spokojność. Wieściacy w obwodzie Samborskim i Lwowskim oświadczyli się w masach przeciw powstaniu i chwytają i wydają buntowników władzom. W obwodzie Przemyslkim była spokojność, a gminy nawet nie zdają się dzielić burzliwych zamysłów. W Sanockim, Sandeckim Rzeszowskim, Tarpowskim i Bocheńskim, wieśniacy są za rządem i chwytają buntowników.

sarsko-królewskiego Prezesa Rady Wonadszedł wczoraj następujący urzędowy

raport jeneral-majora v. Collin.

» Podgórze dnia 27 Lutego 1846 r. » Wczoraj po poludniu wymaszerowałem z Wadowic z pięciu kompaniami pułku piechoty Schmelling, z 3cim bataliouem pułku Fürsten-wärthen, z korpusem milicyi i jednym szwadronem pulku jazdy lekkiej wraz z pólbateryą. Przenocowawszy w lzdebnikach, pomaszerowałem daléj i stanatem w Podgórzu o godzinie 6 wieczorem. Buntownicy zajęli byli pierwsze piętra domów i koszary, zkad strzelali do szturmującego naszego wojska. Po krótkim oporze opuścili swe stanowiska i uciekali przez most do Krakowa, a ogień nasz kartaczowy ubit im wielu ludzi.

» W téj saméj chwili attakował muie tłum burzycieli od strony lądowej, który maszerowal z Krakowa do Wieliczki. Wojska nasze gwałtownie na nich nacierały. Wiele ubito z téj bandy, 89 wzięto w niewolę, a reszta rozniewschoologie 7 poczej strony zieliewychoologie 7 poczej strony zieliewych zieliewychoologie 7 poczej strony zieliewych pierzchnęła się. Z naszéj strony mieliśmy 1 za-bitego i 7 rannych. Jutro oczekuję na przybyć mające posiłki, i wyślę potrzebną liczbę wojska ku Wieliczce, gdzie stan rzeczy jest mi

jeszcze nie wiadomy.

» Chłopi wszędzie ożywieni są dobrym duchem, chwytają buntowników i oddają w ręce

władz obwodowych.

Według raportów odebranych od wojska stojącego w Bochni, banda burzycieli z Krakowa, co udała się, do Wieliczki, została przez toż wojske, do którego przyłączyło się bardzo wielu wieśniaków, attakowana i zupełnie zniesiona.

- Petersburg 23 Lutego. Na przedstawienie o odznaczonej gorliwością służbie urzędników Kommissyi do rewizyi i ułożenia praw Królestwa Polskiego, radcy honorowego Antoniego Aleksandrowicza i Rejestratora Kollegialnego Alexandra Pirogow, N. Cesarz Jmć raczył najlaskawiej nadać: Aleksandrowiczowi rango Assesora Kolegialnego, a Pirogowi range Gubernialnego Sekretarza.

JW. Radca tajny, Członek Rady Państwa, Minister Sekretarz Stanu Królestwa Polskiego Turkutt, przybył tu do Petersburga z Warsza-

wy 20 bież. m.

Przybyli też z Warszawy: starszy urzędnik Kancellaryi Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego, Radca Stanu Swiderski, urzędnik tejże Kancellaryi Chodyński i urzędnicy Kommissyi do rewizyi i ułoż. Praw Król. Polsk., Je-leńkowski i This.

. Münster 25 Lutego. -

Niejaki Garbowski, mniemany nieszczęśliwy z Syberyi zbiegły ksiądz, znalazł tu najlepsze przyjęcie, a nawet umiał do tego stopnia wprowadzić w bład jednego z naszych biskupów, że go tenże bardzo gościnnie u siebie przyjął. W krótce jednak ioni lepiéj rzeczy widzący nabrali podejrzenia; zarządzono śledztwo, skutkiem którego okazało się, że mniemany męczennik jest nikczemnym oszustem. Znowu litość po-

budziła niektórych mieszkańców do opatrzenia go w odzież i w pieniądze na podróż. Jaki użytek daléj ciągnął z łatwowierności ludzkiej, wiadomo nam już z wyjątku udzielonego w naszém piśmie z gazety bruxelskiej. Jest to bo-wiem ten sam *Czarkowski*, który umiał w po-dobny sposób oszustowski wzbudzić współczucie w Belgii, zkad następnie listy gończe za nim wysłano, aż go w Valenciennes ujęto.

— Paryż 25 Lutego. —

Postanowieniem królewskiem z dnia 21 b. m. powołane zostaną do wojska 8,500 ludzi z

konskrypcyi 1844 roku.

Krajowa jazda w Afryce, która została rozwiązana, ma być według nowych zasad uorga-

nizowana na przyszłą wyprawę. W Bordeaux przyszedł nareszcie do skutku zamierzony dawniej związek za powszechną handlową wolnością. Związek ten ma radę nieustającą, z 28 najznakomitszych negocyautów i właścicieli fabryk złożoną, która ogłosiła już manifest dotyczący wolnego handlu. Felicyan David przybył do Paryża i wkrót-

ce poda do wykonania swe nowe muzyczne dzie-

ło: Mojżesz na górze Synaj.

Podczas gdy tutejsze dzienuiki oppozycyjne utrzymują, że rada ministrów postanowiła zaniechać wyprawy do Madagaskaru, donoszą z Tulonu o dalszych jéj przygotowaniach. Przy-gotowana do wyspy Bourbon fregata Belle Poulle, zabrała na pokład póltora miliona franków w sztabach dla podskarbiego owéj osady.

Jeszcze nigdy Paryż nie był tak ożywiony i tak hałaśliwy w czasie karnawału jak w tymroku; ostatniej nocy było przeszło 500 publicznych a 1500 prywatnych balów. Pociągi na kolejach żelaznych z Orleanu i Rouen przywoziły po większéj części zamaskowane osoby, które przybywały do Paryża na zapusty.

Gabinet angielski miał ofiarować rządowi francuzkiemu swe pośrednictwo w sporze, jaki zaszedł między Francyą i rzecząpospolitą Haiti. Na odpowiedź p. Guizot oczekują w Londynie przy końcu tego tygodnia.

Dotychezasowy jeneralny konsul w Maroko, Nion, mianowany jest jeneralnym konsulem

w Moldawii i Wołoszczyznie.

Dowiadujemy się, że niektóre kraje włoskie postanowiły znacznie zniżyć taryfę celuą.

W Journal de Francfort z d. 24 lutego czytamy co następuje: » Lekarz z miasteczka w Normandyi przywiózł właśnie do Paryża dla zbadania przez uczonych młodą dziewczyne, która objawia nadzwyczajne zjawiska na podobieństwo tych, jakie spostrzegać się dają u drę-twików i u innych ryb elektrycznych. Ta dziewczyna daje uczuć wszelkim ciałom, które się do niéj zbliżają, i z któremi wprowadzona jest w związek za pomocą konduktora, a nawet za dotknięciem jéj odzienia, poruszenie odpychające, które je usuwa z miejsca, a niekiedy nawet gwaltownie wywraca. Zarazem doznaje oua chwilowego pociągania (attraction) do przedmiolów uciekających przed nią. P. Arago był

świadkiem kilku podobnych zjawisk, i opowiedział to akademii, która zaraz wyznaczyła kom-

missyę dla ich zbadania,

»Ta dziwna władza elektryczna rozwineła się u niéj pierwszy raz w dniu 15 z. m. sty-czuia o godz. 8 wieczór. Młoda dziewczyna zajęta była tkaniem rękawiczek jedwabnych; w chwili gdy się dotknęła lewą ręką narzędzia przy którem pracowała, to narzędzie wyleciało w powietrze. Zarazem podniosła się mimowolnie z krzesła, na którém siedziała, a to krzesło odleciało daleko od niej. Za każdą razą, gdy chciała usiąść, ten sam odpychający powtarzał się skutek. Jeżeli dotkuęła się jakiego meblu, ten mebel natychmiast się przewrócił. W kilka dni potem, w chwili gdy brała wielki kosz z grochem tureckim, kosz uniesiony został i groch rozsypał się po podłodze.

»Te zjawiska dotkueły do żywego jej ro-dziców. Przywołano lekarza, który uznał, że to zjawisko jest elektrycznéj natury, i przed-sięwziął kilka doświadczeń, które właśnie powtarzano w Paryżu w obecności kilku uczonych.

» Zdaje się, że tylko lewy jéj bok nabył téj własności niekiedy pociągającej, ale najczęściej odpychającej. Papier, pióro do pisania lub inne jakie lekkie ciało, położone na stole, gdy dziewczyna zbliża do nich rękę lewą, nim jeszcze dotknie się przedmiotu, ten ulatuje daleko, jakby pedem wiatru uniesiony. Nawet stól przewraca się w chwili gdy jest dotknięty ręką lub drutem trzymanym przez dziewczyne, która nawzajem doznaje poruszenia pociągającego jąku stolowi. Zdaje się jednak, że głównie w miednicy koncentruje się ta szczególna siła odpychająca, jak to spostrzegano w dniu pierwszym, gdy dziewczyna siadała, krzesło odepchnięte zostało daleko od niej taką silą, że druga osoba siedząca na tem krześle, usunięta została z krze-słem. Jednego dnia kuferek, na którym trzech ludzi siedziało, wprawiony został w ruch w ten sam sposób. Ionego jeszcze dnia gdy krzesło trzymane było przez dwóch silnych ludzi, złamało się w ich reku.

"Byłoby to okropną katuszą dla téj dziewczyny, gdyby te zjawiska ciągle się objawiały. Dają się one spostrzegać w wyższym lub niższym stopniu w pewnych czasach we dnie; ale w największej sile objawiają się wieczorem od godziny 7 do 9. Wtedy dziewczyna musi ciągle stać, i dozneje wielkiego wzruszenia. Nie może się dotknąć żadnego przedmiotu bez trzaskania go i rzucenia na ziemię. Wszelkie meble, których się dotknie jéj suknia, przewracają się. Kilka osób dotkuawszy się jéj, uczu-ło mocue uderzenie elektryczne. Przez czas paroksyzmu bok lewy jest cieplejszy niż bok prawy: jest on siedliskiem uderzeń, poruszeń pewnego rodzaju drżenia, które zdaje się u-

dzielać ręce, która się go dotyka.

Ta młoda osoba objawia także szczególną czułość na działanie magnesu; gdy zbliża palec do bieguna pólnocnego, doznaje mocnego uderzenia, biegun zaś poludniowy nie wywiera żadnego skutku, tak, że gdy doświadczający zmieni bieguny bez jéj wiedzy, ona je zawsze wskazuje za pomocą różnego uczucia, jakiego do-

» Gdyby te nadzwyczajne zjawiska widziane były w innéj epoce, przypisanoby je czarom lub wpływom czartowskim; aleby im wierzono, a nawet je powiększano przypisując je nadnatu-ralnemu pochodzeniu. Dziś z wielką trudnością wierzymy w rzeczywistość podobnych zjawisk. Bez watpienia znaleśćby można więcej podobnych przykładów w historyi konwulsyonistów: ale te przypadki uważanoby za zmyślone. Jakoż umiejetność teraźniejsza odpiera może zbyt łatwo zdarzenia, które przewyższają zwyczajne tłómaczenie fizyki i fizyologii. A jednak, ostatnia umiejętność czyż nie napotyka co chwi-la w badaniu zjawisk życia, a mianowicie w niespokojnościach nerwowych fakta, które u-chodzą z tych wszystkich teoryj. Zresztą la ostrożność ma to niezaprzeczoną korzyść, że nas strzeże od téj dążności do cudów, tak wro-dzonéj umysłowi ludzkiemu, a które nie raz szkodziły postępowi nauk. Ta ostrożność nadaje za to sprawdzonym faktom poświęcenie niewątpliwej autentyczności.

» Zdaje się, że nie można watpić o rzeczywistości zjawisk spostrzeganych na młodéj dziewczynie, o któréj tu mowa. Przypuściliśmy z lekarzem, który ją najpierwej śledził, że te zjawiska miały pochodzenie elektryczne. Zdaje się, że sama tylko elektryczność jest zdolną sprawić podobne czyny; gra ona rzeczywistą rolę w ruchach żywotnych. Widziano w pewnych przypadkach tę naturalną elektryczność pomnażającą się aż do dania się uczuć przez narzędzia fizyczne, a nawet do wydania iskier. Nakoniec wyładowania elektryczne spostrzegać się dają statecznie u pewnych zwierząt, jak u

dretwika, żymnota i t. p.

» Nadto kilka doświadczeń poparły to zdanie. \_ Uważano kilkakrotnie, że przedmioty dotkniete przez dziewczyne lub przez jéj odzież, zda-wały się przylegać i do nich pociągać na chwile przed swem odepchnięciem. Zjawiska odepehniecia miały miejsce tylko wtedy, gdy nogi dziewczyny dotykały się ziemi; nie dają się spostrzegać, gdy je położy na krawędzi krze-sła, na posadzce woskowanej, na kawałku materyi gumowanéj, słowem, zawsze jak tylko jest odosobnioną - spólua ważność elektryczności.

» P. Arago chciał widzieć, czy igła kompasowa zboczy za zbliżeniem się dziewczyny. Zboczenie wcale nie nastąpilo; bo też może zjawiska nie były w owej chwili w swem największem natężeniu. Same ryby elektryczne nie wywierają wpływu na igłę magnesową, tylko za pomocą szczególnéj ostrożności.

» Ta szczególna dziewczyna ma lat 14: umysłowe pojęcie zwyczajne, i zdrowie w ogólności dość dobre. Uważać ją jednak należy jako w stanie chorobliwym będącą. Nadzwyczajne poruszenia, paroksyzmy spostrzegane co

wieczór, zbliżają się do tych, jakie są spostrzegane w niektórych chorobach nerwowych.

» Kommissya wyznaczona przez akademię a złożona z lekarzy i fizyków pp. Arago, Bec-querel, Babinet, Rayer i Pariset, dołożą za-pewne wszelkich starań, aby zbadać to cieka-we zjawisko. Wszyscy, których zajmują zjawiska przyrodzenia, oczekują z niecierpliwością na rezultat przedsięwziętych badań. Nie dla tego aby powatpiewano o rzeczywistości zjawisk, ale bedzie to bardzo ważnem poznać, w jaki sposób siła uznana za elektryczną w téj młodéj osobie działać będzie na elktrometry i inne narzędzia fizyczne. .

- Londyn 25 Lutego. -Dwór królewski przywdzieje po jutrze żało-

bę po zmarłym xięciu Modeny

Zwycięztwo nad Seikami, które wczoraj wieczór działa parku i Dowra stolicy zwiastowały, stanowią teraz główny przedmiot uwag dziennikarskich. Powszechnie uznają ważność tego zwyciężtwa nietylko w wielkiej masie wojska nieprzyjacielskiego i w zaciętości, z jaką walezono, ale szczególniej z powodu okoliczności,

w jakiej odniesioném zostało. Seikowie mieli plan z swém potężnem 100,000 wojskiem i 150 działami wkroczyć w posiadłości angielskie w Indyach i zadać panowaniu naszemu cios stanowczy przez zajęcie Delhi. Zoprzeczyć nie można, że gdyby im się udało w szybkiej na-paści opanować to miejsce, jeneralny gubernator musiałby się ograniczyć na trudném i piebezpiecznem działaniu odpornem.

PRZYJECHALI DO KRAKOWA.

Od dnia 12 do dnia 13 Marca.

Petrow porucznik ces. ros. jako kuryer, z Polski; -- Hochenberg Karolina, Lobe Edward, 2 Pruss.

Wyjechali z Krakowa.

Bochomelow porucznik ces. ros. jako kurver, Wielhorska Krystyna hr., Paniutyn General ces. ros., Sylenicez kurver ces, ros., do Polski; -- La-chermajer Karol, Petroff kuryer ces. ros., Picenoni Jan, do Galicyi; -- Benecke Herman, Zaunert, Jaskierski Leon, Jasnowski Franciszek, Fontones ob., Waeliselmann Herman, do Pruss.

## Doniesienia Urzędowe.

Nro 1170.

WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego

Miasta Krakowa i Jego Okregu. Na mocy upoważnienia Administracyi tymczasowej Cywilnej z dnia dzisiejszego Nr. 882, podaje do powszechnéj wiadomości, iż w Biórach Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 26 Marca r. b. odbywać się będzie publiczna licytacya na sprzedaż 4,000 centnarów cynku wagi berlińskiej przez sekretne deklaracye z dowolném oznaczeniem ceny za jeden centnar tejże wagi, — które to deklaracye wedle formy poniżej wskazanej na rece Prezydującego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu skła-. danemi być mają.

Ktokolwick zatém jest w chęci nabycia rzeczonéj partyi cynku, winien w dniu wymienio-nym przed godziną drugą z poludnia, złożyć opieczętowaną deklaracya która obejmować ma poświadczenie Kassy Głównej iż w takowej złożone zostało vadium w kwocie złotych polskich 12,000.—Warunki téj sprzedaży każdego czasu w Biórach Wydziału przejrzane być mogą z których główniejsze są, iż utrzymujący się przy licytacyi, należytość przypadającą w ciągu dni ośmin w Kassie Głównej uiści – a po otrzymaniu assygnacyi z Wydziału po odbiór cynku do hut w Jaworzniu i Niedzieliskach udagsię.

Wzór do Deklaracyi. Deklaracya.

Mocą której ja podpisany na zasadzie wa-runków licytacyi w Wydziale przejrzanych, przyjętych i zrozumianych deklaruję niniejszym zakupić 4000 centnarów cynku wagi berlińskiej

po cenie złotych polskich: (wypisać cene liczbami i literami) za każdy centnar i na pewność téj deklaracyi vadium w kwocie złotych polskich 12,000 w Kassie Glownej jak poświadczenie na wierzchu deklaracyi przekonywa złożoném zostaje, — (wyrazić datę, podpis wła-snoręczny, i miejsce zamieszkania.)

Kraków dnia 6 Marca 1846 r.

Z. Prezydujący Wydziału K. Hoszowski. Referendarz J. Paprocki.

m

te

sk

sj.

iż

k

ro

(2r.)Nro 931.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek podania Józefy Murzynowiczowej, Teressy z Murzynowiczów Krzemieńskiej, Reginy z Murzynowiczów Urlichowej i Maryanny Murzynowiczownej, o przyznanie im na zasa-dzie testamentu spadku po ś. p. Jędrzeju Murzynowiczu ojcu tychże pozostałego, a z połowy domu na Podzamczu przy Krakowie pod L. 229 stojącego składającego się, -- po wysluchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12go ust. Hyp. wzywa wszystkich prawo do spadku tego mieć mogących, aby się w prze-ciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, po upływie bowiem tego terminu, spadek rzeczony podającym przyznany zostanie. Kraków dnia 18 Lutego 1846 r.

Prezes Trybunalu MAJER. .

Sekr. Lasocki.

Pismo to wychodzi codziennie oprócz niedziel i świąt- uroczystych w drukarni Stanisława Gieszkowskiego.



Zaliczenie na trzy miesiące złotych dziesięć miesięcznie złotych cztery, numer pojedynezy groszy dziesięć.

# GAZETA KRAKOWSKA.

| OBSERWACYE METEOROLOGICZNE. |                    |                   |                   |                 |                     |                |                                                               |                                          |                                        |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             | zina   Ba          | ar. do<br>miar. p | 0º R.  <br>aryz.  | Stop.<br>podł.  | ciepta   I<br>Reau. | sycho-<br>metr | Wiatr                                                         | Stan Atmosfery                           | Zjawiska napowietrzne<br>i różne uwagi |
| 14                          | 6 27               | 5<br>4,<br>2.     | 108<br>090<br>112 | + 2°            | 3 2<br>2 2<br>0 2   | , 35           | PPn. Zachodni sredni<br>Pl. Zachodni sredni<br>Zachodni mocny | Pochmarno                                | Deszez<br>Deszez<br>Deszez             |
| 15                          | 6   26'<br>2<br>10 | 10"<br>11,<br>11, | 528<br>456<br>807 | 6°,<br>2,<br>2, | 5 2<br>5 2<br>8 1.  | 43<br>03<br>87 | Zachodni wicher<br>PPl. Zachodni mocny<br>Zachodni mocny      | Chmury<br>Pogoda z chmurami<br>Pochmurno | w nocy Deszez Deszez                   |

#### Wiadomości krajowe.

KRAKÓW.

Nro 3869.

) -| -

je

DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i scisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Od kilku dni rozeszła się powszechna pogłoska jakoby miało wyjść rozporządzenie iż Miasto tutejsze przez kilka dni ma być zamkniętém, jak niemniéj iż Włościanie dopuszczają się w Okręgu tutejszym rabunku.

Z wyraźnego polecenia Jego Excellencyi Jenerała Feldmarszałka Porucznika Naczelnika Administracyi Cywilno-Wojskowej W. M. lirakowa — Dyrekcya Policyi zawiadamiając Obywateli i Mieszkańców Miasta Krakowa, iż pogłoski takowe są bezzasadne i przez ludzi niespokojnych złośliwie rozsiewane, zarazem widzi się być spowodowaną domieścić ostrzeżenie: iż ktokolwiekby się poważył tak powyższe jakoteż inne podobne Mieszkańców tutejszych trwożące i niespokojące rozsiewać wieści, do surawej odpowiedzialności na drodze właściwej pociągniętym będzie.

Rraków dnia 16 Marca 1846 roku. Dyrektor Policyi Kroebl. Sekretarz *Ducillowicz*.

#### Wiadomości zagraniczne.

Z obecnych tu Polaków już 27 osób oddaliło się z naszego miasta. (Alg. Preis. Zeit.) — Prussy. —

Donoszą z Plees pod d. 8 b. m.: Wczoraj po południu, powstańcy krakowscy, którzy się do naszego miasta pod dowództwem Zborowskiego, Wodnickiego i Benińskiego schronili, poddali się na łaskę i nielaskę Rządu Pruskiego.

(Kur. War.)

Gazeta Szlązka z dnia 7 marca pisze: Rókoszanom krakowskim, którzy się do naszego kraju schronili, władze oświadczyły, że poddać się muszą temu wyrokowi, jaki 3 mocarstwa opiekuńcze Rossya, Prussy i Austrya na nich wydadzą.

— Berlin 6 Marca. —
Najnowsze wiadomości z Nowego Berunia donoszą, że 4 b. m. poddało się 200 jezdźców, i 600 kosynierów z rokoszan krakowskich wojsku pruskiemu które w dniu powyższym wkroczylo do ukregu miasta Krakowa. Natychmiast po rozbrojeniu odesłano ich do Kozel.

Dziennik urzędowy poznański zawiera nowe przez Króla Jmci Pruskiego zatwierdzone rozporządzenia względem meldunków i pobytu w poznańskiem tak cudzoziemców jak i przyjeżdżających. Paragraf II brzmi następnie: Mieszkańcy są przedewszystkiem obowiązani meldować natychmiast władzom zbiegów z Królestwa Polskiego podróżujących, przybywających z krajów nie należących do związku niemieckiego, bez wyjątku czyby byli zaopatrzeni w świade-ctwa lub nie. §. 12 ze względu na kary kontrawencyjne przeciw powyższemu przepisowi postanowieno, iż przekraczający po raz 1szy skazanym będzie na karę pieniężną od 5 do 50 tal.; za powtórnem przekroczeniem areszt od 14 dui do 6 tygodni; po raz trzeci zaś oprócz kary aresztu i pieniężnej oddanym będzie pod dozór policyi, a nawet w tym razie zabudowania i dobra, w których obcy przybysz bez zameldowania przebywał, na koszt kontrowenienta pod dozór urzędnika policyjnego oddane być mogą.

— Wrocław 5 Marca. —

Po pół o 2éj, oddziałowi wojska naszego, które wkroczyło do okręgu M. Krakowa, poddało się natychmiast 600 rokoszan; o przyszlém przeznaczeniu ich hersztów nie otrzymaliśmy dotąd żadnych jeszcze wiadomości, jednakże spodziewamy się takowych w przeciągu kilku dni, gdyż powstanie, które z początku tak krwawy charakter przyjmować zaczęło, już zupełnie przytłumiouem zostało.

Kilkodniowe zaburzenia w Krakowie, spowodowały znaczne straty w stosunkach handlowych pomiędzy Wrocławiem a Krakowem.

- Poznań 4 Marca. -

Tntejszy polski bazar, jako punkt środkowy zamachów politycznych, ma być na koszary za-

Hrabia L., który syna swego za współ u-dział w zaburzeniach, dobrowolnie dostawił władzom, na zapytanie, czy syna swego winnym uznaję? odpowiedział: równie winnym jak każdego innego, który o rôkoszu wiedział.

-- Dnia 5 Marca: -

Tutejsze katolickie seminaryum i gimnazyum, (Hamb. Kor.) zwinięte zostało.

- Warszawa 11 Marca. -Przybył do Warszawy JW. jenerał-kwater-mistrz głównego sztabu J. C. M., jenerał piechoty, jeneral-adjutant Berg.

- Galicya.

Wydany został przez Rząd cesarsko-austryacki następujący obiegnik o wprowadzeniu w wykonanie prawa doraźnego (Sztandrecht) w obrębie powiatów Tarnowskiego, Bochnieńskiego i Rzeszowskiego, z powodu ukazania się tamże buntowników:

» Obiegnik do wszystkich Zwierzchności i Ma-

gistratów, oraz Cyrkulów.

» Podlug zmowy i poduszczeń źle myślących i narażających wschodnie powiaty na niespokojność i wszczecie buntu dla zapobieżenia temuż, · Jego Królewska Wysokość Arcyxiążę Austryi i jeneral-gubernator, wydał rozporządzenie w dniu 21 lutego r. b. za porozumieniem się z sądem Appellacyjnym, stanowiące, iż w cyrku-łach Bochnieńskim, Tarnowskim i Rzeszowskim, wprowadzone zostało prawo dorażne, a szczególniéj §. 501 w pierwszéj części tejto księgi w wykonanie.

"Aby wszystkie Dominia i Magistraty, od chwili ogłoszenia niniejszego obiegnika, w podległym ich territoryum uwiadomili wszystkich mieszkańców, że prawo to wprowadza się w

wykonanie.

» Polityczne zwierzchności w miejscach tych, gdzie buntownicze zaburzenia wszczętemi zostały, są upoważnione do użycia środków odwrócenia tych niespokojności, a tem jest postawienie szubienicy i mienie spowiednika i kata pod reką, czyli zamówionych na każdy mo-

. To niniejsze urządzenie, ażeby doszło do wiadomości wszystkich obywateli i mieszkańców, poleca się w obwodzie ogłosić. – Rzeszów dnia 23 Lutego 1846 r. - (podpisano) Leder, Cesarsko-Królewski Austryacki gubernialny radca kapitan syrkularny. «

- Wiedeń 2 Marca. -

Podpułkownik Benedek przesłał władzy woj-

skowej następujący raport o wyprawie, którą równie szybko jak szczęśliwie uskutecznił:

Wieliczka 27 lutego, o godzinie 5 rano.

Wkrótce po mojem wyjściu z Bochni, doszty mnie wiadomości, które mnie skłoniły z całém mojem wojskiem do obrania dalszéj drogi przez Gdów do Wieliczki. Małe oddziały lekkiej ja-zdy, które kierowały wieśniakami, którzy po-spieszyli dla wspierania mnie, ostrzeliwały się już o godzinie 8 rano z powstańcami krakowskiemi, którzy na tę stronę Wisły przeszli. Kilku z nich porąbano; ale wieśniacy uzbrojeni tylko kosami, cepami i pikami, nie śmieli uderzyć na strzelających powstańców, dopóki nie nadeszła 5ta kompania Nugenta i 5 rot lekkiéj piechoty. Około godz. 11 przybyliśmy pod Gdów, gdzie znajdowali się krakowscy powstańcy i zdawali się być w chęci przyjęcia bitwy. Grunt po obudwóch stronach drogi tak był rozmiękły, że z trudnością użyć można było kawalery moglem przeto tylko na szose użyć swego oddziału jazdy. Piechoty musiałem także oszczędzać, mając jeszcze dalsze zadanie, Wieliczkę. Dla tego wysiałem tylko kompanię piechoty, 8 do 10 koni jazdy i wieśniaków na lewe skrzydło dla odcięcia powstańcom odwrotu do Wieliczki; na Gdów zaś kazałem z przodu uderzyć strzelcom. Ale powstańcy mały stawiali opór i po pierwszych wystrzałach ratowali się ucieczką; ci zaś co nie uciekli przy naszém wkroczeniu, strzelali z okien do nas. Domy z których strzelano zostały zdobyte, i znajdujący się w nich powstańcy krakowscy wycięci. gólaości poległo ich około 150 a 50 pochwycono, między któremi było wielu rannych, których wozami dostawiono później do Wieliczki. Po téj krótkiéj walce kazalem ludziom wypocząć i posilić się przez pół godziny; poczem pomimo deszczu ruszono znowa naprzód, ale jednak powoli (aby nie zmęczyć ludzi) ku Wieliczce, którą powstańcy opuścili, jak tylko przed miastem ukazała się nasza przednia straż, t. j. jeden zolnierz.

Z naszéj strony jednemu sztabowemu oficerowi postrzelono konia, z piechoty dwóch ludzi

było ranionych.

W mieście ma się ukrywać jeszcze kilku powstańców krakowskich, i już wczoraj w godzinę po naszém wkroczeniu, strzelali oni z okien jednego domu, który natychmiast był zdobyty czterech powstańców zostało rozstrzelanych, Dziś każę przetrząsać wszystkie domy.

Naczelny wódz powstańców krakowskich u-

ciekł z kassą wojenną.
Pruski jenerał Hr. Brandenburg za kilka dni
zgromadzi 7 do 8000czny korpus w Berun.

— Amsterdam 26 Lutego. — Listy z Batawii z d. 31 grudnia donoszą, że dnia 12 grudnia wybuchnął bunt w okręgu Bantam, odległym o 13 godzin drogi od Batawii. Liczba powstańców wynosiła 500-600; na czele ich znajdują się dwaj Bantamscy xiążęta, któ-

rzy za udział w poprzedniem powstaniu skazani byli na wygnanie do Banjonwangie, ale ztamtąd uciekli. Powstańcy, którzy zamierzali wymordować wszystkich europejczyków i już okrutnie zabili rodziny kilku właścicieli plantacyi, w pierwszej potyczce pobici zostali przez Ko-mendanta z Batawii. D. 14 wyszedł z Batawii liczny oddział wojska na widownię buntu, aby spokojność zupełną przywrócić.

- Paryż 28 Lutego. - Ibrahim Pasza iddo za radą lekarzy, przedłuży swój pobyt u wód w Wernet do 12 lub

-6

r

) -) =

.

ni

Dziennik Algierie donosi, że Abd-el-Kader, równie biegły polityk jak wojownik, organizuje środkowy punkt rządowy pomiędzy pokole-niami najuporczywszemi względem każdego pa-nowania. Ten jest powód nieczynności, w jakiéj od kilku dni pozostaje. Dobrze zawiado-mione osoby donoszą, że marszałek Bugeaud postanowił wkroczyć do Kabylii. Rozkazy, jakie do Algieryi nadeslał, zapowiadają też to postanowienie, żąda wielkich zapasów i posiłków wojennych. Marszałek pragnie bitwy, buletynu, któryby był odpowiedzią na nagany, jakich jest przedmiotem.

Z Tunis piszą pod d. 12 b. m.: Emancypacya niewolników jest tylko pierwszym krokiem do innych ważnych reform. Bej chce z wolna zaprowadzić księgę praw i kazał już francuzki kodex handlowy przełożyć na język tunetański. Pewna liczba młodych ludzi ma w Paryżu pobierać nauki, aby później w Punis utworzyć akademię. Przedstawieni byli już Bejowi i w krótce mają wyjechać. Towarzystwo zniesienia handlu niewolnikami, kazało wybić medal na cześć Beja tunetańskiego, za zniesienie handlu

niewolnikami w jego kraju.

Journal des Débats donosi, że kommissya wyznaczona przez Akademię do rozpoznania stanu młodej dziewczyny, która maposiadać szczególną własność elektryczną, rozpoczęła już z nią doświadczenia; ale, jak się zdaje, przeko-nywa się, że mniemana elektryczność Anieli Cottin niczém inuém nie jest, tylko mystyfikacyą.

- Londyn 28 Lutego. -O godz. 10 rano. — (Drogą telegraficzną). Dziś o godz. 3 rano projekt reformy handlowej pana Peel przyjęty został znaczną

większością 97 głosów.

Na wczorajszém posiedzeniu izby piźszej ukończone zostały rozprawy nad prawami zbożowemi: jak to z telegraficznego doniesienia już wiadomo. P. Cobden, naczelnik leaguy, który z powodu choroby pierwszy raz znajdował się na teraźniejszém zgromadzeniu, miał długą mowę za reformą ministeryalną. Po kilku jeszcze mniej ważnych mowach przystapiła izba do gło-sowania nad wnioskiem p. Miles na początku rozpraw zaproponowanym; w którym żądał odroczenia projektu p. Peel do 6 miesięcy, to jest odrzucenia całego projektu. Głosy podzielily się; za wnioskiem pana

Miles 240 glosów przeciw wnioskowi ... 337 przeciw wnioskowi . . . 33/ «
większość za Ministrami . . . 97 głosów

Dalsze narady odroczyła izba do 2 marca. Okret pocztowy Express przywiózł z Rio-Janeiro nowiny pod dniem 9 stycznia, ale nie orzekiwaną pocztę z Montevideo; nadeszty jednak nowiny z tego miasta przez Rio-Grande do dnia 23 grudnia dochodzące. Donoszą one, że połączona eskadra po uskutecznionych potrzebnych reperacyach poplynęła w górę rzeki Parana, nie doznawszy żadnych przeszkód, i że duia 5 grudnia znajdowała się siedm mil poza Rosario. Pulki 45ty i 73ci angielskiéj piechoty służyły za zastonę dla Montevideo przeciw wszelkiéj napaści Oribego. Pulkownik Silveira na czele departamentu Maldonado oświadczył się przeciw Rozasowi. Gerribaldi, którego Lawalleja pobił, i Urquiza zostali właśnie z sąsiedztwa Sallo wyparowani, gdy przedsiębrali napaść na niego; nakoniec prezydent Paraguaju, wydal pod duiem 4 grudnia manifest wojenny przeciw Rozasowi, i jeneral Paz otrzymał potém 5,000 wojska w positku z Paraguaju. Česarz brazylijski znajdował się jeszcze z członkami familii cesarskiej dnia 30 grudnia w Rio-Grande; mówiono jednak, że z powodu choroby Cesarzewicza niebawem powróci do stolicy.

Kwestya względem praw zbożowych (piszc Times) jest już załatwiona; sąd odbył się z całą powagą, cierpliwością i bezstronnością. Wszystkie okoliczności dokładnie rozebrano, wszystkich adwokatów wysłuchano, wszystkich świad-ków zbadano. Przez 12 długich nocy poddało się ciało prawodawcze olbrzymiej pracy. Wszystkie stronnictwa zabierały głosy, powody i wy-mowa ich zostały wyczerpane. Ministrowie mężnie wytrzymali walkę, jeżeli nie przewyższyli sami siebie. Przeciwnicy ich oddali podobnież sprawiedliwość własnym zdolnościom, a nawet więcej niż sprawiedliwość. Występek niekonsekwencyi dał uczuć ważność swoją; obawa o nią odstraszyła jednych, uczucie obowiązku uczyniło drugich nieskutecznemi. Przywódzcy mieli wolne reue; mogli byli uczynić to, coby manarcha napróżno chciał uskutecznić; poszli do parlamentu i oddalili z niego członków. Korona nie wdała się w to samowładnie; rząd nie był dosyć silnym. Co dzień rezygnacyc zagrażały rozwiązaniem ministerstwa. Głos ludu nareszcie, lubo pochwalał prawo, sądził jednak, że uczucie honoru dalekiem jest od autorów jego. Wszystko to zdolne było działać niepomyślnie przy podzieleniu się izby. Ale pomimo to po-dział ten był stanowczy, a ponieważ od tego dnia wpływ wszelkich przeszkód znikuąć musi, przeto rozstrzyguienie to nie może już teraz być obaloném. Actum est! prawa zbóżowe są zniesione.

Według wiadomości odebranych z New-Jorku z. d. 5 lutego, pp. Pakenham i Buchanan rozpoczeli znowu układy o krainę. Oregon, i zdaje się z pewnością, że się zgodzą na podział jej w 49 stopniu północnej szerokości.

- Dnia 27 Lutego. -

Królowa przewodniczyła onegdaj w radzie

tajnéj.

Rozprawy nad prawami zbożowemi w ostatnich trzech dniach do dnia 27 mało co nowego przedstawiały, wyjąwszy mowy kanclerza skarbu i p. Ferrand w dniu 24 i pp. Cardwell i Villiers na posiedzeniu wczorajszem.

W izlie wyższej zżę Richmond zwrócił uwage, że to niebyło właściwem, iż jlny gubernator Indyj wschodnich, Sir Heury Hardinge, sam dowodził jako drugi dowódzca w ostatnich bitwach z Sikami. Taki podział władzy mógł pociągnąć z sobą złe następności. Hr. Ripon, prezes indyjskiego urzędu kontrolli, podzielał to zdanie i oświadczył, że to bez wiedzy rządu nastąpiło. Reszta rozpraw była bez interessu.

Dyrektorowie indyjskiéj kompanii przesłali w podarunku panu Waghorn 300 fst. w nagrodę jego zasług położonych w przewożeniu poczty indyjskiéj.

Jeżeli lord Stanley i jeszcze jeden lub dwóch członków z jego zdolnościami kierować będą w izbie wyższej rozprawami nad środkami p. Peel, projekt jego odrzucony zostanie przez izbę wyższą; ale w takim razie przyjmą na siebie odpowiedzialność za utworzenie rządu z systemem protekcyjnym. I przez niejaki czas taki rząd mógłby się utrzymać, gdyby posiadał więcej zdolnych ludzi, ale właśnie teraz zbywa im bardzo na talentach. Im znaczniejsza większość, tem bardziéj uderzający i tem bardziéj upokarzający okaże się niedostatek zdolności. Musi ona kapitułować, jak wielkie miasto, w którem mnogość ludności powiększa obawę głodu. Niewładomo co jeszcze nastąpi. To tylko pewna, że gdyby nowe wybory wybrały parlament' przychylny systemowi protekcyjnemu, obudzonaby przez to zostala najstraszniejsza demokratyczna reakcya. A wtedy arystokracya nadwerężonąby została nietylko w swych pieniężnych interessach, ale i w swej władzy.
W Times czytamy: Korrespondencya wy-

W Times czytamy: Korrespondencya Wychodzącej w Delhi gazety zawiera następujące szczegóły zaszłe w Lahorze po bitwie przegranej przez Sików pod Ferozepor i po ich cofnięciu się za rzekę Sutlecz: królowa matka wydała rozkaz, aby natychmiast wszelkie wojsko, jakie się znajduje w stolicy, wyruszyło na prawy brzeg rzeki Sutlecz dla wzmocnienia armii, która tam zajęła mocne stanowisko. Wydała nadto rozkaz do nowego zaciągu wojska, które ma się zaraz udać na przeznaczone miejsce, jak tylko uorganizowane zostanie.

Pozostaje nam jeszcze dodać, że Rajah Lal Sing, ułubieniec królowej matki, został aresztowany przez wojsko, które ma go w podejrzeniu, że zdradził armię Sików i przyczynił się do jej kłęski.

#### - Madryt 21 Lutego, -

Od posła naszego w Neapolu nadeszły dnia 18 bardzo ważne depesze, tyczące się zapewne zaślubin Królowej z brabią Trapani. Ministrowie odbyli natychmiast naradę i uchwalili postanowienie, które, jak mówi dz. Universal, jest dla kraju rekojmią i które margrabia Miraflores z uszanowaniem poniósł do wiadomości Królowej. — Nazajutrz u Królowej Krystyny w letnim jej zamku o pół mili od Madrytu, odbyła się narada, pomiędzy tąż Królową wdową, jej małżonkiem xięciem Rianzares, jeneralem Narvaez i posłem francuzkim.

Kul

ŚW

Zp

dec

noc

sta

Sag

ina

W gminie Gracia pod Barceloną popełniano ostatniemi czasy częste bezprawia na ulicach, do czego dawały powód śpiewy i muzyka przez tłumy ludu wykonywane. Policya przeto zakazała uczęszczać do szynków w czasie godzin roboczych i zarządziła zamykanie sklepów i kawiarń o godz. 9 wieczorem. Osoby mające upoważnienie do odwidzania kawiarń, muszą udowodnić posiadanie funduszu na utrzymanie życia. Właściciele kawiarń odpowiedzialni są zawszystkie osoby, które téj rękojmi nie przedstawią. Zagrożono im karą pieniężną i więzieniem, a donosicielom przyrzeczono w nagrodę piątą część zriąguiętéj od winnych kary pieniężnéj.

#### PRZYJECHALI DO KRAKOWA.

#### Od dnia 14 do dnia 16 Marca.

Schwarz Franciszek, Kamiński porucznik ces. ros. jako kuryer, Rogawski Tomasz urzędnik, Markoff kommissaryusz ces. ros., Nowakoff kuryer ces. ros., Szwejkowski Paweł sekr. gub., Lipińska Józefa, Greger Ignacy, Przerembska Łucya hr., Markoff Alexander intendent komor kr. pol., z Polski; Bzowski Eugeni ob., X. Penka kanon., Wodzicki Franciszek hr., Milewski Walenty ob., z Galicyi; Mauksch Benech, Kuderliczka Jan, Potocki August hr., Kompere Franciszka, z Pruss.

#### Wyjechali z Krakowa.

Bicczyńska Wiktorya ob., Lipińska Józefa, do Polski; -- Severiu Ludwik kupiec, Mierowski Marcin, Hochberg Karolina ob., Barjatyński zżę pułkownik huzarów ces. ros., Barjatyński zżę porucz. ces. ros., do Galicyi; -- Lobe Alexander kup., Jachel Katarzyna, Busse porucz. infant., Scholc, Staleński, Barakowskie Cecylia i Agneszka ob., Fontelive Roza, do Pruss.

#### Ostrzeženie.

Panowie Gospodarze domów kwatery podejmujących, raczą przestrzegać wszystkich wojskowych, ażeby piecow węglem kamiennym opalanych, dla uniknienia przypadków, niezamykali.

h Lal reszodejzynił Kommissya wojskowo-śledcza Die schutherrliche Militär-Untersuchungs. dnia przez Trzy Najjaśniejsze Opie- Kommission bestättiget anmit, daß Miniwalili ersal, kuńcze Dwory ustanowiona po- Knijennynika Jugal Sierjeje. Miraświadcza niniejszym, jako forzy piewiez mie Racilorowice mości ny w odby-The Little ich i Mase lową, wegen Theilnahme an dem hier statt aeralem z powodu udziału w ostatniem po- fundenen Aufstande, von derselben einvertaiano icach, przez wstaniu tutejszém mianego przez nommen, und in Folge deren Beschlußes, zakaodzin 7 i ka-Nia był badanym, i skutkiem Jej provisorisch für so lange auf freien Fuß ice uzą u-ie żydecyzyi tymczasowo na wolnéj gestellt worden ist, bis die kompetenten rzednodze dopóty pozostawiony zo- Gerichts-Behörden anders zu verfügen für ięziegrodę piestał, dopóki właściwe Władze angemessen erachten. Sądowe nie uznają za stósowne, k ces. Marinaczej postanowić. Kraków dnia 18 Erre Strafau am 18. 2mg Jerreg 1316. a Jó-Mar-Polski; ralicyi; August Ben Prases der schutherrlichen Militar - Untersuhungs - Kommission ., Jac, Staszystprzy-



# DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Już kilkakrotnie była Dyrekcya Policyi spowodowaną, ostrzedz Mieszkańców tutejszych, ażeby napomnieniom wart i patrolów byli powolnymi, zwracając zarazem na to Mieszkańców tutejszych uwagę iż przeciwnie postępujący, nieprzyjemne skutki z tego wyniknąć mogące sami tylko sobie przypisać będą winni. Na skutek rozkazu Jego Excellencyi Gubernatora Wojskowo-Cywilnego, Dyrekcya Policyi znajduje się w położeniu ostrzeżenie powyższe jeszcze raz ponowić, w szczególności zaś zwrócić uwagę Obywateli i Mieszkańców M. Krakowa i jego Okręgu, iż warty wojskowe na posterunkach stojące, mają rozkaz niedopuszczania, ażeby w ich blizkości fajki lub cygara palono.

Kraków dnia 16 Września 1846 r.

Za Dyrektora Policyi Smidowicz.

Sekretarz Ducillowicz.

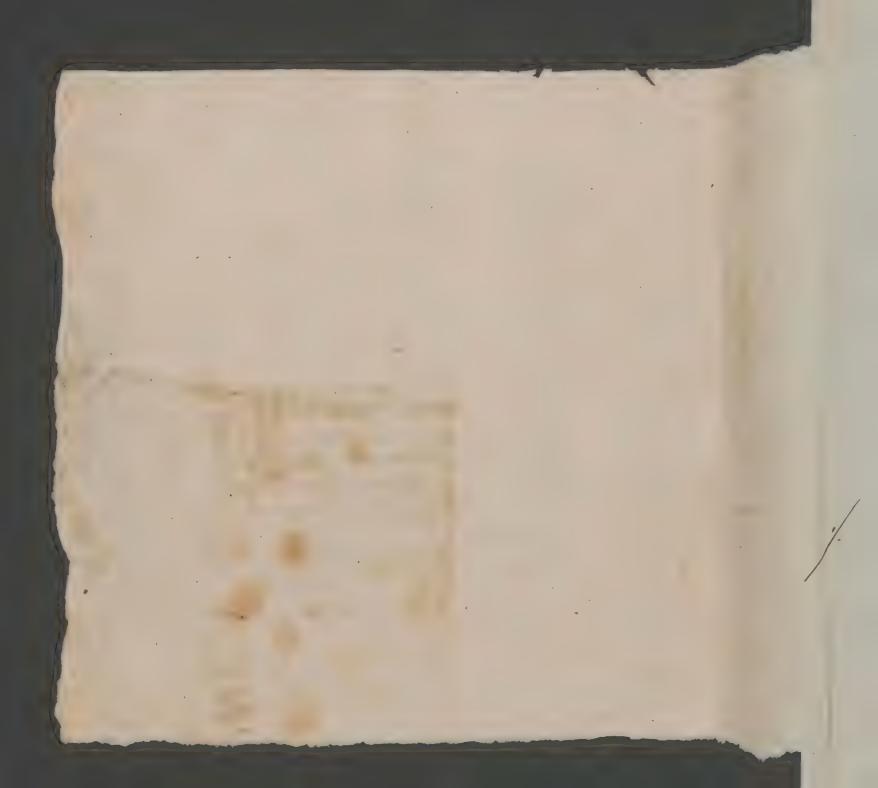

a dur pfiitz forsklufom Driminul Huturfinfing 6 Commission in Krakan Note. in firmindnying viet dorb dow Lobbishu livil diribunds coffished move 22. P. M. 1 200: der im dirif in Inlbn vrumur lough admanuation banson the tallight unerous int, to fort und din fyn mefnyn Thustyfnystiefn i minime Dutus fie. pingé Pommi Sion son vinogerligt recepiese finnait gå ibne /minne Krakan Inn 27 May 1876. v. Herou

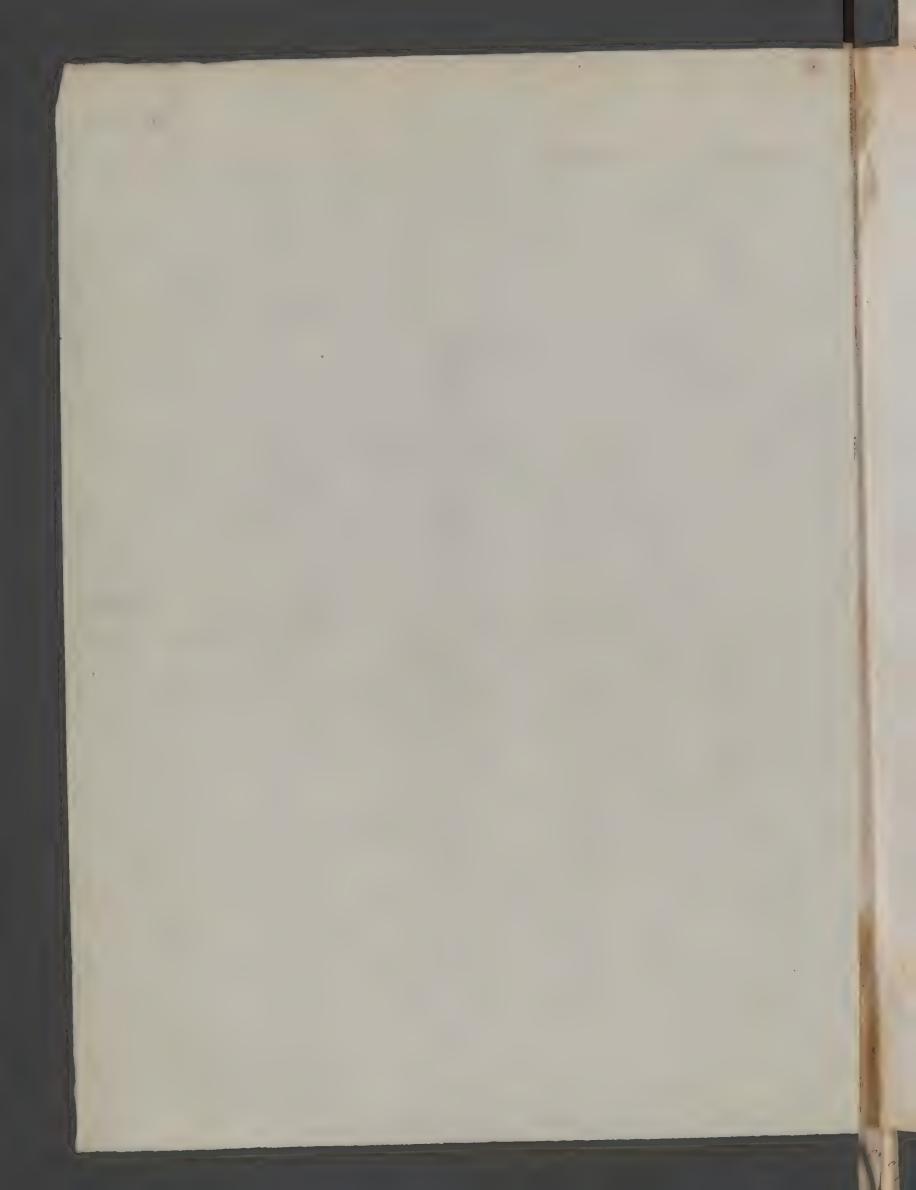

Der im Namen der drei Schutzmächte Desterreich, Preußen und Rußland, der interimistischen Regierung des freistaates Krakau vorstehende Feldmarschall = Lieutenant Graf von Castiglione, macht hiermit, im Namen und Aufstrage dieser Mächte kund, daß dieselben am sten dieses Mosnats zu Wien, die folgende Uibereinkunft geschlossen und unsterzeichnet haben:

In Erwägung, daß die Verschwörung, welche im Mosnate Februar 1846 die bekannten Ereignisse im Großherzogsthum Posen, in Krakau und in Galizien herbeigeführt hat, ein Anschlag war, der mit Hülfe zahlreicher Mitschuldiger im Landel, in der Ferne vorbereitet worden;

In Erwägung, daß die verbrecherische Faktion zur versabredeten Stunde zu den Wassen griff, die Feindseligkeiten eröffnete und Proklamationen erließ, welche zur allgemeinen Empbrung aufforderten;

In Erwägung, daß Krakau der Sitz einer Central=Be= hörde ward, die sich Revolutions=Regierung nannte, und daß von dieser Regierung die zur Leitung des Aufstan= des dienenden Erläße ergingen;

In Erwägung, daß alle diese Umstände zusammen, die Stadt Arakau in einen eigentlichen Ariegszustand versezt has ben, nach welchem die drei Hoke von Oesterreich, Preußen und Rußland befugt gewesen sein würden, von allen Accheten Gebrauch zu machen, die der Arieg ihnen einräumt;

In Erwägung, daß sie schon allein aus diesem Grunde über ein Gebieth, welches eine feindliche Stellung gegen'sse genommen, zu verfügen berechtigt sein wurden;

In Erwägung, daß es aber nicht die Absicht der drei Machte ist, die Stadt Krakau dem Gesetze des Stärkeren zu unterwerfen, weil, wo so grosse Ungleicheit der Kräfte obwaltet, dieß Gesetz keine Anwendung leiden kann;

In Erwägung, daß eben so wenig davon die Rede ist, über jene Stadt einen Akt der Rache zu verhängen, oder sie zu bestrafen, sondern daß die gedachten hohen Schuß= mächte, nichts als Ordnung und Frieden im Gebiethe von Krakau wiederherstellen wollen, und keinen anderen Zwekhaben, als den, ihre Völker vor der Wiederkehr von Ereisgnissen zu schüßen, die deren Ruhe so schwer gestört haben.

In fernerer Erwägung, daß durch den unter ihnen am  $\frac{3 \text{ Mai}}{21 \text{ April}}$  1815 geschlossenen Vertrag, die Stadt Krakau mit ihrem Gebiethe für eine freie, unabhängige und streng neustrale Stadt erklärt, und unter den Schuß der drei hoben Contrahenten gestellt ist, und daß die drei Höse durch diese Vereinbarung den auf die Stadt Krakau sich beziehenden Arstikel in ihren verschiedenen Verträgen vom  $\frac{3 \text{ Mai}}{21 \text{ April}}$  1815 (von denen der eine zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Desterreich und Seiner Majestät dem Kaiser aller Reußen, der andere, unter demselben Datum, zwischen Seiner Majestät dem Kaiser aller Majestät dem Könige von Preußen geschlossen und Seiner Majestät dem Könige von Preußen geschlossen ist) haben in Vollsung seinen wollen;

In Erwägung, daß aber das Bestehen der freien Stadt Krakau, weit entsernt ihrer Absicht zu entsprechen, eine Quelle von Unruhen und Unordnungen gewesen ist, die wäherend eines Zeitraumes von beinahe zwanzig Jahren, nicht allein den Frieden und die Wohlfahrt dieser freien Stadt und die Sicherheit der angränzenden Landestheile bedroht, sondern überhaupt den Sturz der durch die Verträge von 1815 begründeten Ordnung der Dinge bezwekt haben;

In Erwägung, daß zahlreiche Thatsachen dieser Art, die zu allgemein bekannt sind, als daß sie hier aufgezählt zu werden brauchten, den Bestand der freien Stadt Krakan in seinem Wesen völlig geändert haben, und daß Krakau sich durch Schritte, die den Bestimmungen der Traktate zuwider sind, wiederholt von den Verpslichtungen losgesagt hat, welche ihm die strenge Neutralität auserlegte, daß diese

W Imieniu Trzech Mocarstw Opiekuńczych Austryi, Pruss, i Rossyi, Przewodniczący Tymczasowego Rządu Wolnego Miasta Krakowa, Feldmarszałek Porucznik Hrabia Castiglioni, w Imieniu i z upoważnienia tychże Mocarstw, podaje do wiadomości, że pomienione Mocarstwa, zawarły pomiędzy sobą dnia 6go b. m. w Wiedniu i podpisały następującą umowę:

Zważywszy, że sprzysiężenie które w miesiącu Lutym 1846 wiadome wypadki w Wielkiem Xięztwie Poznańskim, w Krakowie i w Galicyi pociągnęło za sobą, było zamachem, który przy pomocy licznych współwinowajców w kraju, o podal był przygotowany;

Zważywszy, że fakcya zbrodnicza, w umówionej godzinie rzuciła się do broni, rozpoczęła kroki nieprzyjacielskie i proklamacye wydała do powszechnego rokoszu wzywające;

Zważywszy, że Kraków był siedliskiem władzy centralnéj, która się Rządem Rewolucyjnym mianowała, i że od tego Rządu, do kierowania powstaniem służące rozporządzenia wychodziły;

Zważywszy, że wszystkie te okoliczności razem wzięte, postawiły miasto Kraków w stanie właściwie wojennym, w skutku którego trzy Dwory Austryi, Pruss i Rossyi mocne byłyby użyć wszelkich praw do których wojna upoważnia;

Zważywszy, że one już z tego samego powodu, względem kraju który przeciwko Nim nieprzyjacielską przybrał postać, stanowić mają prawo;

Zważywszy, że nie jest atoli zamiarem Trzech Mocarstw poddać miasto Kraków prawu mocniejszego, ponieważ gdzie tak wielka nierówność sił zachodzi, tam prawo to, żadnego zastósowania znieść nie może;

Zważywszy, że tu równie nie idzie o to, ażeby na rzeczone miasto czyn zemsty wywrzeć, lub też karę rozciągnąć, lecz tylko o to: że Trzy wyżej wspomnione Wysokie Mocarstwa Opiekuńcze, jedynie porządek i pokój na territorium Krakowskiem przywrócić chcą, i żadnego innego niemają zamiaru, jak tylko ludy swoje zasłonić od ponowienia się wypadków, które spokojność ich tak ciężko zawichrzyły;

Zważywszy daléj, że traktatem z dnia <sup>3 Maja</sup>/<sub>21 Kwietnia</sub> 1815 roku pomiędzy Niemi zawartym, miasto Kraków z Jego Okręgiem za wolne, niepodległe i ściśle neutralne uznane, pod Opieką Trzech Wysokich umawiających się stron postawione zostało, i że te Trzy Dwory przez takowe zjednoczenie artykulu tyczącego się miasta Krakowa, tenże w skutku rozmaitych swych umów z dnia <sup>3 Maja</sup>/<sub>21 Kwietnia</sub> 1815 roku (z których jedna pomiędzy Najjaśniejszym Cesarzem Austryi, i Jego Cesarską Mością Najjaśniejszym Cesarzem Wszech Rossyi, druga tejże daty, pomiędzy Najjaśniejszym Cesarzem Wszech Rossyi i Najjaśniejszym Królem Pruskim zawarte,) w wykonanie wprowadzić chciały;

Zważywszy, że istnienie toli wolnego miasta Krakowa dalekiem będąc od odpowiedzenia Ich zamiarom, było zródłem niepokojów i nieporządku, które v przeciągu blizko lat dwudziestu, nietylko spokojność i pomyślmść tegoż wolnego miasta i bezpieczeństwo graniczących z nim części krajów zagrażały, lecz nadto obalenie porządku traktatami z oku 1815 ustalonego, miały na celu;

Zważywszy, że liczne czyny tego rodzaju, które za nadto powszechnie są wiadome, iżby tu je wyliczać potrzebą było, byt miasta wolnego Krakowa w guncie jego zupełnie odmieniły, i że Kraków postępowaniem swojém, warunkom traktatu przeciwném, kilkakrotnie zrzekł się zobowiązań, które nań ścisła neutralność wkładała; że postępowanie to, kilkakrotną zbrojną interwencyą Trzech Mocarstw pociągnęło za sobą, i że wszelkie zmiany które z wewnętrzną ustawą jego w tym celu przedsiębrano, dla nadania

Schritte zu verschiedenen Malen, die bewaffnite Dazwischenkunft der drei Mächte herbeigeführt haben, und daß alle Veränderungen, die mit seiner inneren Versassung zu dem Zweke vorgenommen wurden, um seiner Regierung mehr Kraft zu verleihen, nicht hinreichend waren, die Rückkehr dieser beklagenswerthen Thatsachen zu hinder:

In Erwägung, daß sogar die durch diese wohlwollens den Anordnungen der drei Regierungen bethätigte Langmuth derselben, statt ihren Zweck zu erreichen, nur dazu gedient hat, die unverschnlichen Feinde der bestehenden Ordnung in ihren Anschlägen zu bestärken, und daß die freie Stadt Krakau, der Serd einer neuen und weit werbreiteten Versschwörung geworden ist, deren Verzweigunger alle ehemals polnischen Provinzen umfasten;

In Erwägung, daß zu dieser strafbaren und unredlischen Unternehmung sich ein von eben dorther unternommes ner Angriff mit bewassneter Hand gesellt, und Krakau einen Mittelpunkt gebildet hat, von wo aus der Geist der Empörung die Grundlagen der inneren Ruhe der angränsenden Staaten zu untergraben trachtese;

In Erwägung diesem nach, daß Krakau sich als politisschen Körper augenscheinlich zu schwach erwiesen hat, um den unaufhörlichen Umtrieben der polnischen Ausgewanderten zu widerstehen, welche diese freie Stadt in moralischer Knechtschaft halten, und sie demnach den Mächten keine Bürgschaft mehr gegen die Wiederkehr der schon öfters wiederholten Versuche der Umwälzung biethet;

In Erwägung, daß Unternehmungen dieser Art aber eine offenbare Verletzung des Traktates vom Mai 1815, so wie des Artikels II. des Verfassungs-Statutes für die freie Stadt Krakan vom 30 Mai 1833 sind;

In Erwägung, daß die eben erwähnten auf Krakau bestüglichen Vereinbarungen unter den drei Mächten, ledisglich zu dem Ende in den Artikeln 6, 7, 8, 9 und 10 der allgemeinen Akte des Wiener Congresses vom 91-11 Juni 1815 wiederholt wurden, damit diese Akte die verschiedenen Erzgebnisse der in besonderen Negotiationen getroffenen Libereinstunft unter den Cabinetten, umfassen möchte;

In Erwägung, daß wenn also die drei Höfe heute in Beziehung auf Krakau eine Ordnung der Dinge andern, worüber sie im Jahre 1815 freiwillig übereinkamen, sie les diglich in die Ausübung eines unbestreitbaren Rechtes zu= rücktreten;

In Erwägung aller dieser Gründe, und in dem sie end= lich die dringende Sorge für die so oft durch die freie Stadt Krakau gefährdeten Siecherheit ihrer Staaten in reisliche Liberlegung gezogen haben, sind die drei Hose von Dester= reich, Preußen und Rußland überfolgende Beschlüsse über= eingekommen:

Die gedachten drei Hofe von Desterreich, Preußen und Rußland, widerrufen die auf die Stadt Arakau bezügelichen Artikel der Traktate, welche, der eine zwischen Seiner Majeståt dem Kaiser von Desterreich, und Seiener Majeståt dem Kaiser aller Reussen, der andere zwischen Seiner Majeståt dem Kaiser aller Reussen, und Seiner Majeståt dem Könige von Preußen geschlossen und am Indest dem Könige von Preußen geschlossen weise ist auch der dort beigesügte Zusap. Vertrag zwisschen Desterreich, Preußen und Rußland von demselben Tage, widerrufen und ausgehoben.

2) In Folge dessen wird die Stadt Krakau und ihr Gebieth an Desterreich zurückgestellt, und mit der oesterreichi= schen Monarchie vereiniget, um von Semer Kaiserlich Königlichen Apostolischen Majeståt besessen zu werden, wie Dieselben sie vor dem Jahre 1809 beiessen haben.

Rrafau am 16 November 1846.

Castiglione.

więcej tęgości Rządowi jego, nie były wystarczające, na przeszkodzenie ponawianiu się tych opłakanych czynów;

Zważywszy, że nawet w tych dobroczynnych postanowieniach Trzech Rządów, udowodniona Ich powolność, zamiast dopiąć swojego celu, posłużyła tylko na to, że nieubłaganych nieprzyjaciół istniejącego porządku, w zamachach ich umacniała, i że wolne miasto Kraków, stało się ogniskiem nowego i daleko rozpostartego spisku, którego rozgałęzienie wszystkie dawne prowincye polskie ogarnęło;

Zważywszy, że do tego kary godnego i niegodziwego zamachu, przyłączyła się właśnie ztamtąd przedsięwzięta zbrojną ręką napaść, a Kraków stanowił punkt środkowy, z którego duch rokoszu, podstawy wewnętrznej spokojności ościennych Państw podkopać usiłował;

Zważywszy nadto, że Kraków jako polityczne ciało, widocznie za słabym się okazał, ażeby tym nieustającym zawichrzeniom zarantów polskich mógł się oprzeć, którzy to wolne miasto trzymają w moralném jarzmie; że tym sposobem nie przedstawia Mocarstwom żadnéj nadal rękojmi przeciw ponowieniu się tylokrotnie już objawianych asiłowań do obalenia porządku;

Zważywszy, że przedsięwzięcia tego rodzaju, jawném są naruszeniem traktatu z dnia <sup>3 Maja</sup>/<sub>21 Kwietnia</sub> 1815 roku, jak niemniéj artykulu ll<sup>go</sup> ustawy konstytucyjnéj dla wolnego miasta z dnia 30 Maja 1833 roku przepisanéj;

Zważywszy, że wyżej wymienione, na Kraków rozciągające się pomiędzy Trzema Mocarstwami zjednoczenia, wyłącznie na ten koniec w artykułach 6, 7, 8, 9 i 10 ogólnego aktu Kongressu Wiedeńskiego z dnia 95° Czerwca 1815 powtórzone zostały, ażeby ten akt, rozmaite rezultata w szczególnych negocyacyach zawartej umowy pomiędzy Gabinetami, mógł obejmować;

Zważywszy, że gdy tym sposobem Trzy Dwory zmieniając dziś stan rzeczy względnie Krakowa, do którego w roku 1815 dobrowolnie przystąpiły, wracają się tylko oczywiście do wykonania niezaprzeczonego sobie prawa;

Zważywszy wszystkie te powody, i gdy nakoniec nieodzowną troskliwość o tak często naruszane bezpieczeństwo swoich Państw przez wolne miasto Kraków, wzięły pod ścisłą rozwagę, Trzy Dwory Austryi, Pruss i Rossyi, zgodziły się na następujące postanowienia:

- 1) Rzeczone Trzy Dwory Austryi, Pruss i Rossyi odwołują artykuły traktatów tyczące się Krakowa, z których jeden pomiędzy Najjaśniejszym Cesarzem Austryi i Najjaśniejszym Cesarzem Wszech Rossyi, drugi zaś pomiędzy Najjaśniejszym Cesarzem Wszech Rossyi i Najjaśniejszym Królem Pruskim zawarte, i dnia 3 Maja 21 Ewietnia 1815 podpisane zostały.—W tymże samym sposobie i traktat dodatkowy pomiędzy Austryą, Prussami i Rossyą tegoż samego dnia zawarty, odwołany i zniesiony został.
- 2) W skutku tego, miasto Kraków ze swoim Okręgiem, Austryi przywrócone, i z Monarchią Austryacką połączone zostaje, ażeby przez Jego Cesarsko Królewsko Apostolską Mość, tak jak przed rokiem 1809, był posiadanym.

Kraków 16 Listopada 1846.



# Rundmachung

über die Behandlung der bei den lezten hochverrätheri= schen Unternehmungen in der Stadt und dem Gebie= the Krakau betheiligten Personen.

Seine k. k. Majeståt haben sich in Gnaden bewogen, und mit allerhöchster Entschließung vom 16 Dezember 1846 zu bestimmen befunden, daß gleichwie Aller= hochst Dieselben den galizischen Gerichten durch allergnädigstes Kabinetsschreiben vom 26 Februar 1846 für die bis dahin verüb= ten Verbrechen die Weisung, ertheilt ha= ben; von den bei den lezten hochverrätherischen Unternehmungen Betheiligten, nur die Radelsführer und thatigen Befor= derer jener Unternehmungen, und Anschläge, ferner diejenigen, welche schon einmal wegen Sochverraths in Untersuchung ftanden, und die in offentlichen Diensten ste= henden Individuen, worunter nicht nur un= mittelbare Staatsbeamte, sondern auch Ad= vokaten, Notare, Seelsorger 20, 20. zu verstehen sind; auf den Grund rechtlicher Inzichten der Kriminaluntersuchung zu un= terziehen; gegen die zu diesen Kathegorien nicht Gehörigen aber von der Untersuchung abzulassen; dieselbe Gnade auch auf die bei der lezten im Anfang des Jahres 1846 ausgebrochenen Revoluzion im Krakauer Gebiethe Betheiligten auszudehnen, und daher die Untersuchungen, welche gegen die nicht zu den gedachten Kathegorien gehörenden an der Empörung betheiligten Individuen in Krakau eingeleitet wurden, niederzuschlagen, insofern sie nicht noch eines anderen Verbrechens beinzichtiget find; neue Untersuchungen aber nur gegen zu den gedachten Rathegorien geborigen Personen einzuleiten seien.

Krakau den 4 Fanuar 1847.

. f. f. hoffommiffar

Moriti Graf Deym.

### **OBWIESZCZENIE**

82

względem postępowania z osobami w ostatnich przedsięwzięciach zbrodni zdrady głównej w mieście Krakowie i jego okręgu udział mającemi.

Jego Cesarsko Królewska Mość łaskawością spowodowany najwyższym postanowieniem z dnia 16 Grudnia 1846 r. rozporządzić raczył: Jak Sądom Galicyjskim najłaskawszym postanowieniem z dnia 26 Lutego r. z. co do zbrodni po ten dzień dokonanych poleconém zostało; aby z liczby uczestników w ostatnich zamachach zdrady głównéj, jedynie naczelnicy i czynną pomoc dający w rzeczonych przedsięwzieciach i zamachach, tudzież ci, którzy już raz pod śledztwem z powodu zarzuconéj im wzmiankowanéj zbrodni zostawali, i osoby w publicznéj służbie będące, pod któremi nietylko wyłącznie nrzędnicy rządowi lecz i Adwokaci, Notaryusze, Duchowni i t. p. rozumianemi być mają, - na zasadzie prawnych poszlaków do odpowiedzialności kryminalnéj pociąganemi, - przeciwnie zaś naprzeciw osobom do powyższych kategoryj nie należącym, dochodzenie zaniechanym być ma; - równie też same łaskę na osoby w Krakowie i jego okręgu na początku roku 1846 w ostatnim rokoszu udział mające rozciągnąć, z téj zasady śledztwa przeciw osobom udział w tymże rokoszu mającym a nie należącym do powyższych kategoryj zarządzone, o ile te osoby o inną zbrodnię poszlakowane nie są-przeciąć-nowe zaś dochodzenia, tylko przeciw osobom do powyższych kategoryj należącym zarządzić.

Kraków dnia 4 Stycznia 1846 r. 7

Ces. Król. Kommissarz Nadworny

Maurycy Hr. Deym.



# Kundmachung.

Uiber das standrechtliche Verfahren gegen Hochverrather in der Stadt und in dem Gebiete Arakau.

Seine Majeståt haben Sich durch die Umstände bewogen befunden, mit A. h. Enschließung oom 21 November 1847. bis auf weitere A. h. Verfügung in der Stadt und in dem Gebiete Krakau das standrechtliche Verfahren gegen Hochverräther für die in der gegenwärtigen Versordnung bezeichneten Fälle anzuordnen.

Das standrechtliche Verfahren ist gegen diejenigen einzuleiten, welche nach Rund= machung dieser Allerhochsten Enschließung:

- a) andere auf was immer für eine Art zu dem, in dem §. 52. litt. b. I. Theils des Strafgesezduches bezeichneten Verbrechen des Hochverrathes oder in hochverräthlicher Absicht zu dem Verbrechen des Aufstandes oder Aufruhres (§. 61. und 66. I. Theils des Strafgesezduches) wenn auch ohne Erfolg auffordern oder zu verleiten suchen.
- b) in hochverrätherischer Absicht der bewaffneten Macht thätlichen Widerstand leisten, oder an öffentlichen Beamten, obrigkeitlichen Personen, oder an Wachen Gewaltthätigkeiten verüben.
- c) sich einer Volksmenge oder Zusammenrottung mit bewassneter Hand anschlieken, der Aussorderung der Obrigkeit oder bewassneten Macht, sich von der aufrührerischen Zusammenrottung zu entfernen, nicht sogleich Folge leisten, und während des Aufruhrs mit Wassen oder andern Mordwerkzeugen versehen ergriffen werden

Die gegenwärtige Verordnung ist nach 14 Tagen nach der ersten Einschaltung in der Krakauer Zeitung für kundgemacht zu balten.

Uiber die Zusammensesung des Standrechts und das dabei zu beobachtende Verfahren erhalten die k. k. Behörden die nöthigen Weisungen.

Krakau am 2. Dezember 1847.

Moriz Graf Deym

## OBWIESZCZENIE.

O Sądzie doraźnym na zdrajców stanu w Mieście i w Okręgu Krakowa.

, } ,

Najjaśniejszy Pan znalazł się być spowodowanym okolicznościami najwyższą Uchwałą z dnia 21 Listopada 1847 r. aż do dalszego w téj mierze rozporządzenia w mieście i okręgu Krakowa Sąd doraźny na zdrajców stanu w przypadkach niniejszém rozporządzeniem objętych ustanowić:

Pod Sąd doraźny mają być ci oddani, którzy po ogłoszeniu tego Najwyższego Postanowienia:

- a) drugich w jakikolwiek sposob do zbrodni zdrady stanu (zdrady głównéj) oznaczonéj w §. 52. lit. b. Części I.
  Ustawy karnéj, albo w zamiarze zdrady stanu do zbrodni rozruchu albo buntu (§§. 61 i 66. Części I. Ustawy karnéj) chociażby i bezskutecznie wzywają albo uwieść usiłują.
- b) w zamiarze zdrady stanu sile zbrojnéj czynny stawiają opór, albo na urzędnikach publicznych, osobach zwierzchniczych, albo na straży popełniają gwałty.
- c) do powstania ludu lub kupienia się zbrojno się przyłączają, wezwania zwierzchności albo siły zbrojnéj do oddalenia się
  od buntowniczego skupienia się, natychmiast nie usłuchają, i podczas rozruchu
  z bronią w ręku lub innemi narzędziami zabójczemi będą pojmani.

Niniejsze rozporządzenie należy w czternaście dni po pierwszém umieszczeniu w Gazecie Krakowskiéj uważać za ogłoszone.

Względem złożenia Sądu doraźnego i jego postępowaniu dano c. k. Władzom stósowne polecenie.

Kraków d. 2 Grudnia 1847 r.

## Maurycy Hr. Deym

C. K. Kommissarz Nadworny.



nie łącznie z władzą wojskową, umiała zapobiédz tumultowi, któryby najokropniejsze sceny mógł w kraju wywołać. Sprowadzony Langer do kancellaryi urzędowej, przy swojem arcsztowaniu nie wabał się jeszcze powiedzieć pomienionemu poruczni-kowi w te słowa: "Herr Lieutenant Sie bedauern es Ihre freche That."

Zwracam uwagę Szanownéj Rady że Langerowska biurokracya, nie była to momentalna bez przygotowania jak partya Langerowska bezczelnie twierdzić usiłuje, bo Langer kilka miesięcy wprzód nad tém pracował, włościan zmawiał, napijał z nimi po karczmach - a nawet pieniądze między włościan w Pustyni w karczmie rozdawał, aby byli przygotowani na każde jego zawołanie, o czem mi obywatel Kamil Krauze nadmieniał. - Reakcya Langerowska była przeto wyraźnie umowiona po żniwach — od kilku tygodni obiegały wieści między włościanami, że będzie nowa tak zwara nabacya to zwara nabacya to zwara dywidua pod różnemi postaciami przebiegały wsie i lud bałamuciły we wsi Osiece przechodzący i nieznajomy dziad tamtejszéj gromadzie robił podobne przepowiednie, o czém podpisanemu obywatelka Romerowa opowiadała, w innych zaś miejscach jako to we wsi Kiełkowie, Rzemieńcu między ludem kursowały wieści ze dnia 🖁 i 🛂 przyjdzie do wybuchu z których to powodów mieszkańcy tamtejszych okolic w ustawicznej trwodze zostawili. Nie jest to moim zamiarem opisywać szczegóły z dnia 18 w którém Langerowska reakcya wywołaną została - mam przecież po sprawiedliwości Boga nadzieję że kommissya bezstronna na miejsce zesłaną i że to wszystko ściśle dochodzoném będzie i że Langer według praw ogłoszonego sadu doraźnego ukaranym zostanie — celem moim jedynym było obeznać szanowną Radę o ile mi wiadomém było z poprzedniczem zachowaniem się Langera które to okoliczności przy nastąpić mającej komissyi pod rozwagę wziętemi byćby powinny – na wszelki wy-padek zdaje mi się być rzeczą nieodzowną, by Szanowna Rada raczyła z pośród swego grona—lub téż innych, dwóch powszechne zaufanie posiadających obywateli za assydentów przeznaczyć i oto u Rządu postarać się aby ci dwaj assydenci od szanownéj Rady przeznaczeni koniecznie przy nastąpić mających komissyach nie przerwanie obecnymi być

Wypadałoby także obmyślić środki, by partya Langerowska w Dembicy jako téż ci włościanie z Pustyni: Kandzerza i Kozłowek, którzy się na wezwanie Langera zbrojno stawili i którzy dotąd wierzą niestety przyaresztowanemu, dla uniknienia jakowych nowych zamieszek, przynajmniej pod ścisły

dozór policyjny wzlętymi być mogli. Latoszyn dnia 18 Sierpnia 1848 r.

Ludwik Piotrowski.

(A. N.) Niedawno czytaliśmy o odezwach do ludu galicyjskiego, podburzających go do wyrznięcia szlachty i księży po raz drugi – dziś dochodzą nas wieści, że berszt bratobójców Langier znany z rozhojów w r. 1846, ma być uwolnionym z więzienia, by z większém zastanowieniem i rozsądkiem niż dotad mógł kuć spiski, aby rzezać powtórnie swych bliźnich.

Oto nowy pęk cierniowy - wpleciony w męczeń-

ską koronę naszą!

I w nim, jak wszędzie biórokracya sprawczynią nieszczęść naszych - Do niej więc przemówię słów kilka - oby nie na próżno!

W imie Ojca i Syna i Świętego Ducha poczwaro przeklęta! wzywam cię! - powstań, a wy-

rzecz czego żądasz, dokąd dążysz? co czynisz? Krwi łakniesz? krwi naszej serdecznej, krwi męczenników naszych – krwi wytoczonej pośród snu zdradą i morderstwem, krwi wytryskającej z pod mogił naszych? – Zaprawiłaś się na krwi naszej hijeno! - bez niéj żyć już nie możesz, krew nasza to chléb twój powszedni – do niéj wzdychasz codziennie jak święci Pańscy do zbawienia wiecznego! Chcesz do dna wychylić to czerwone morze, by was niém utopić zgryzoty sumienia, i ciężar zbrodni, co tłoczy czarną duszę twoją - chcesz się we krwi utopić by się ukryć przed dłonią Wszechmocnego?!.

Ale każda krwi Polskićj kropelka, weżre się jadem trucizny w twą duszę – i palić ją będzie – palić żarem piekielnym aż do dnia sądu.

Pragniesz jęków naszych? – O zaiste brzek pogrzebowy łańcuchów naszych - niemowlęcych sierot naszych skomlenia - i konających męczenników naszych westchnienia - i łzy sierot, i pomor i głód i wrzask i zgrzytanie zębów, przy poklaskach całego piekła – oto luba, to urocza muzyka dla ucha twojego.

Ale ta muzyka zniszczenia padnie na duszę twoją gromem – gdy razem z nami staniesz na sąd przed tronem przedwiecznego Pana!

By upiór krwiożerczy wszczepiasz kły swoje mordercze w ciała nasze i w dusze nasze i w żywot nasz cały i ssiesz krew aby nas zabić na wieki.

Ale naród Polski do wielkich od Boga powołany czynów! W nim przyszłości złożone nadzieje. Zadna moc piekielna nie skruszy olbrzymiej jego żywota potegi.

My żyć będziem - żyć musim koniecznie - bo Pan nami kieruje widocznie, bo nas srogo doświadcza, a nad nami czuwa Jego Opatrzności ręka!

Ale to słowa wiary — nadziei i zbawienia — niezrozumiałe one Potępieńcom! — Przemówię zatém językiem innym, który trafi do serc waszych, niecni hiurokraci! — językiem zemsty! — językiem rozpaczy!

mardowanisch przez was nicew brąci nasznah we i 1848 - krew inęczenników i więźniów naszych, krew Abla! ona woła o pomstę do Nieba i do nas! Myśmy tę zemstę naszą złożyli na świętym oł-

tarzu zmartwychwstającej ojczyzny – poświęciliśmy ją na ofiarę Panu w obec Wolności, Równości i Braterstwa.

Nie obudzajcież Lwa zemsty z piersi naszych! Nie wywołujcie piekła z serc naszych!

Albowiem przepełniona już miarka nieprawości waszych! -

Wydarliście nam najświętsze prawa nasze-podeptaliście sprawiedliwość nogami waszemi - szydzicie z Zhawiciela - z cnoty religii i wszelkiego ludzkiego uczucia ale pomnijcie:

Gdzie miecz sprawiedliwości działać przestaje, tam działa sztylet zemsty.

Každa kropelka krwi braci naszych na nowo przez was przelana - okupiona będzie głowami waszemi, glowami żon waszych i niemowląt wa-

Miejcie litość nad sobą samymi.

Jeżeli krew nasza popłynie bezkarnie -- to ją ożenim z krwią waszą-krwi anielskiej i szatańskiej strumienie zlejemy w jedno morze czerwone cierpienia i rozpaczy – z którego czerpać będziem no-we natchnienia i zmartwychwstania siły.

W imie ludzkości – w imie niewinnych rodzin waszych, w imie własnego życia waszego odzy-

wamy się do was. -Zaklinamy was:

Ocknijcie się - upamiętajcie się, dopóki jeszcze ezas! Albowiem wkrótce będzie już zapóżno!
Grom zniszczenia wisi nad głowami waszemi,

nawróćcie się do Bogą! - nawróćcie się na tono ludzkości, któreście opuścili aby przejść na łono

Nie wodźcie nas na pokuszenie!

My pragniemy żyć w zgodzie, jedności i braterstwie z ludami - nie róbcie nas apostołami zemsty i zniszczenia.

My niesiemy światu miłość, pokój i zbawienie!

nie róbcież nas zbrodniarzami

My walczymy za wolność i Ojczyzne w boju olwartym, nie robcież nas skrytobójcami. -

My pragniemy w szacie godowéj w anielskiéj bieli i zwieńcem zielonym błogosławionych na męczeńskiej skroni wejść w Zbawienia naszego krainę, nie róbcie nas czartami -- krainy naszéj nie róbcie piektem!!!

Wysłuchajcie przestróg naszych – póki jeszcze czas!!!

Ządamy niezwłocznego ukarania bratobójców. Żądamy niezwłocznego usunięcia od władzy i kary podżegaczy do mordów bratnich.

To jedynie ukoić w części zdoła całowieczne cierpienia nasze! - Pomnijcie potwory, pomnijcie straszydła, wy coście boską naturę człowieka spo-dlili, zniżyli serce jego aż do samych ostatnich czeluści piekła! pomnijcie na to, że serca nasze sa rozdarte, ale w duszy, ale w każdéj żyle, w każdéj

kropelce krwi wre zemsta – zemsta jakiéj świat ani dzieje nie mają przykładu!

Polecamy sprawe naszą Tobie Boże Ojcze nasz! modlimy się i modlić się nieprzestajemy do Ciebie Panie o oświecenie zbójców naszych, - by się ockneli – by się upamiętali w zbrodniczej szelonej wściekłości - w zamachach potępienia wiecznego! ale jeżeli taka niezmienna wola Twoja Panie, ażeby krwi niewinnéj się lały strumienie, a to za wolność i godność rodu człowieka na którego skronie ty sam Ojcze Wszechmocny Bozkie położyłeś znamię - więc stań się wola twoja Panie - i Ty Ojcze dopomóż nam kiedy straszna odpłaty wybije 

# WYJĄTEK z Gazety Krakowskiej Nr. 197.

(A. N.) Bracie Redaktorze! Nadesłaną mi kores-pondencyą z Galicyi ważną pod względem ogótu-mam sobie za przyjemność przesłać Ci do umiesz czenia wraz z dołączonemi uwagami.

Pozdrowienie!

Kochany Obywatelu! Dochodzą mnie wieści że Langera sprawa do dochodzenia kryminalnego niebędzie przyjęta -- i że wkrótce zostanie uwolnionym po odsiedzianym politycznym areszcie -- Mieszkając w téj okolicy zrobilem niektóre spostrzeżenia wsprawie przeciw Laugerowi, takowe postałem do tutejszéj Rady narodowéj – całe wspomnione podanie załączam ci w od pisie – może ci posłuży do jakowego użytku, jezeli uważasz za rzecz usułażniena racz zrobić wy-cing, podaj takowwar i dotącz swe uwającandew szystko starajere się babernatorowi w Krakowieba wiącemu całą sprawę przedstawić - i o zabiegach Biórokracyi go uwiadomić - gdyż Langer z Aresz tu jeszcze raz do Dembicy wypuszczony mógłby bez watpienia niemało nieszczęścia na nasz kraj sprowadzić.

Do Szanownéj Rady Obwodowéj Tarnowskiéj w Tarnowie.

Braterstwo i Pozdrowienie! Podpisany w okolicy Dembicy lat kilka zamieszkały, pospiesza także parę słów w sprawie prze ciw Langerowi w krótkości skréślić. Przedewszyst kiém nie od rzeczy będzie nadmienić, że w téj tu okolicy w roku 1846 w liczbie 3 mieliśmy uprzywilejowanych komendantów mordów i rabunków: Szela, Merkel burmistrz z Pilzna i Langer oberżysta z Dembicy, którzy to dwaj ostatni w ścisłej przyjaźni i w dobrém porozumieniu z sobą pozosta-

W pamiętną środę 18 Lutego 1846 po południu, burmistrz z Pilzna Merkel, przybył po ostatni raz do swego krajana Langera na obrady, które do wieczora trwały -- zaraz po odjeździe Merkla, Langer zaprosił swych sprzymierzeńców z Dembicy i tychże póżno w noc w swym domu traktował - i do zbrodniczych zamiarów przygotował.

Skutki tych obrad sprowadziły w miejscu Dembicy śmierć ś. p. Dominika Reja, dwóch rodzonych braci Stojowskich, Aktuaryusza dominikalnego z Dembicy, Kuty N.— i sedziego Henryka Rzuchow-skiego, który w roku 1842 oberżystę Langera za oszustwo, a mianowicie za używanie miary fałszywéj, do Rzeszowskiego kryminału odesłał - i dla tego téż wskutek zemsty Langerowskiej między najpierwszymi padł ofiarą śmierci - Z Dembicy jak burza rozeszły się mordy i zniszczenia w całą tutejszą okolicę, które jak wiadomo za pomocą zbałamuconego ludu wykonano.

Langer był po on czas w Dembicy Naczelnikiem - nie zabijał on wprawdzie osobiście - ale wszystkie narady, wszystkie zapadłe i uchwalone roz kazy od niego pochodziły; podpisany znajdując się przez 3 dni w areszcie Dembickim pomiędzy niedobitkami, miał sposobność o tém osobiście się przekonać, ho słyszałem w areszcie mówiących włościan, "nie ma tu sprawiedliwszego człowicka w

Dembicy nad pana Langera, to nasz ojciec,"
Po zamordowaniu s. p. Dominika Hr. Reja, Langer wziął tegoż pozostałą małżonkę w swą protekcyą wraz z kilkoma powozami, różnemi kosztownemi ruchomościami obładowanemi, które ś. p. Dominik Rej uchodząc z własnego domu przed rabunkiem uwiózł do Dembicy, ale z tych rzeczy około dziesięciu tysięcy N. 10,000 fl. CM. wartających nie dla włościcielki nie pozostało - a nadto Langer za kilkodniowy pobyt w swym domu Pani Rejowéj 65 fl. MK. naliczył i do zapłacenia zmusił. Do wszystkich prawie Instancyj Sądowych począwszy od naj-wyższej Instancyj w Wiedniu, aż do miejcowej Zwierzności w Dembicy udawała się kilkakrotnie obywatelka Rejowa z swą żałobą o sprawiedliwość za popełnione zbrodnie na osobie jej małżonka i majątku w Dembicy, ale jéj skargi byly głosem wołająccgo na puszczy; w domu Langera nie poważo-no się zrobić nawet rewizyi, gdyż Breindel kreishauptman takowéj nie pozwolił, uważając ten rabunek za zdobycz wojenną. Po tych okropnych wy-padkach, każdy dobrze myślący wzdrygał się na widok oberżysty Langera, każdy omijał jego dom zajezdny, to wszystko jeszcze więcej oburzało Langera, a nareszcie obawa zasłużonej kary Boskiej za tę szkaradną zbrodnię niepokoiły Langera, występował on publicznie z grozbą przeciw Polakom i

ich narodowości - Przy ogłoszeniu konstytucyi w Dembicy gdy się licznie rożne stany zgromadziły-Langer wrynku publicznie podburzał obywateli wieśniaków aby wzięli cepy i kosy i rozpędzili surdutowych - a nareszcie ogłaszał, przyjdzie czas, że bedziemy im te kokardy na głowach cepami przybijać - Langer na pośmiéchowisko przypinał psom dwukolorowe tutejsze narodowe kokardy i swemu koniowi wiérzchowemu do ogona. — Wnoszono żałobę do miejscowej zwierzchności, ale podobno żaden skutek nie nastąpił.

Wkrótce po ogłoszonéj konstytucyi Langer wy pakowawszy brykę kilkoma kuframi, w których rozmaite rzeczy z rabunku z r. 1846 pochodzące znajdować się miaty, kryjomo wyjechał z Dembicy przez Pornám do Czech ale w dodze wywożenie rzeczonych kufrów padła w podcirzenie – Langer w okolicy Bilska został aresztowany; - na daną wiadomość do Dembicy o swéj podróżnéj niepomyślności, uzyskał Langer za pośrednictwem Ces Kr. Cyrkularnéj Expedytury najchlubniejsze świadectwo moralności, które to świadectwo miejscowa Zwiérz. chność co dosłownie potwierdziła i tym sposobem tego przyaresztowanego zbrodniarza uwolniono Pod niebytność Langera przez kilka tygodni cieszyliśmy się błogim pokojem, ale gdy tylko Langer z swéj podróży do Dembicy powrócił. różne krążyły niepokojące wieści - powszechnie mówiono, że Langer buntuje obywateli wieśniaków, ustawicznie widziano bandy obywat, wieśniaków u Langera - w czasie jarmarku lub jakiego święta tłumy wieśniaków okrążały Langera publicznie w miasteczku gdzie Langier niezmordowanie zasilał takowych swemi piekielnemi naukami, dažącemi do anarchii. --To wszystko działo się publicznie w obliczu w Dembicy zamieszkałego eksponowanego Kommissarza Cyrkularnego, w obliczu finansowego kommissarza Wolfrana, który nam jest znany z 1846 roku - w

Na wniesioną piśmienną skargę do szanownéj Rady Narodowej, że Langer obywateli wieśniaków buntuje, którą podobno ekonom z Zasowa przedłożył, Rada Narodowa wyprawila z pośród swego grona kilku członków do P. Krajshauptmana Merkela a mianowicie obywateli Tretera, Husakowskiego, Podymowskiego i podpisanego także - z żałobą do P. Krajshauptmana, który przyrzekł satysfakcyą wymierzyć – ale jak mi wiadomo żadna nie na-

obliczu miejscowej zwierzchności i straży finanso-

wéj, którą tak drogo opłacamy.

W pare tygodni później Langer publicznie na rynku oświadczył zgromadzonym obywatelom wieśniakom, że surdutowych cepami wymordować każe, - którą okoliczność świanczą: Józef Sikora kucharz i Michał Kowal obydwa z Latoszyna - przybrawszy sobie obywateli Trzecieskiego, Garbarzyńskiego, Rolego, Marjańskiego, udaliśmy się osobiście do Eksponowanego kommissarza Blauta w Dembicy, z żałobą, że Langer buntuje oby. wieśniaków, że pregnie wywołać reakcyą, odwołałem się na pomienionych świadków, nareszcie powołałem także Proboszcza z Gumnisk, oby. Witowskiego, na świad. ka, że Langer i w Gumniskach obywateli wieśniaków bałamuci, - również i to zażalenie nie zostało uwzględnione -- ani mnie, ani téż powołanych świadków protokularnie nie wysłuchano i żadnéj nie zrobiono satysfakcyi - trafito się także, że Langer w czasie wyborów na deputowanych wpadł z wściekłością na salę obradową, podburzał obyw. wieśniaków przeciw surdutowym publicznie i zo-stał przez Gwardyą do kancellaryi Dominikalnej odprowadzony i obżałowany, ale i ztamtąd bezkarnie uwolniony. Obojetność panów urzędników na zbro-dnicze czynności Langerowskie przechodziła wszelkie granice, a nawet w téj chwili, gdy dnia 14 b. m. oberżysta Langer przypasowawszy pałasz dosiadł konia i publicznie oświadczył, że dzisiaj musi swój plan do skutku doprowadzić, że włościan zawezwie i mordować każe, - trwogą przejęty obyw. Herzog udał się do kommissarza finansów Wolframa, oznajmił mu Langerowskie zamiary i prosił o pomoc, na to otrzymał następną odpowiedz: "Der Langer macht nur ein Scherz" ale ten zart wkrótce sprowadził kilkadziesiąt w cepy i widły uzbrojonych włościan do Dembicy, a kilka tysięcy czekało na hasło Langerowskie, gdyż od wsi do wsi włościanie o zamiarach Langera znać sobie dawali spiesznie. - Dzięki szczególnie obywatelowi Wassala porucznikowi od C. K. pułku kiraserów, dzięki miejscowéj Gwardyi, która przez energiczne postępowa-





## OPIS MORDERSTWA

DOKONANEGO NA

## HRABI DOMINIKU REJU,

w mieście Lembicy, w obwodzie Tarnowskim.

Któż w Galicyi nie zna familii teżo starożytnego rodu szlachty czeskiéj, podpory tronu czeskiego przed 4 jeszcze wiekami? W czasie panujących zaburzeń w Polsce i Czechach rozmaici członkowie téj szlachetnéj familii ulegli jak i inni duchowi fakcyi, historya opowiada nam smutne przykłady o ich upadkach i wznoszeniu się, ale żaden zaiste z nich nie zginął tak okrutną śmiercią za wolność i miłość ojczyzny, jak męczennik Dominik w roku 1846 jako ofiara zajadłości ludu w mieście Dembicy, w okręgu Tarnowskim.

Był on jednym z tych mężów, co najrozkoszniejsze chwile swojego życia znajdują w towarzystwie ukształconych i uczonych ludzi, a smakując sam w naukach, dni swoje najczęściéj na ich pielęgnowaniu przepędzał. Obok tego lubiąc myśliwstwo obrał sobie za mieszkanie włość Przyberowo w okręgu Tarnowskim.
Dom jego był zawsze otwarty dla gości i przyjaciół, a jego zacna
małżonka z domu hrabiów Ankwicz zdobiła go swoją uprzejmością. Dni ś. p. Dominika płynęły w zaciszu spokojnie, nic szczęścia jego nieprzerywało, na łonie rodziny i domowników powszechnie kochany, od sąsiadów szanowany, całą myśl swoją zwracał na lube dzieci, pielęgnując je i wychowując na przyszłych obywateli użytecznych ludzkości i krajowi.

Hrabia Rej mieszkał w czasie galicyjskiego powstania na wsi, czekając wypadków, które już burzą téj krainie groziły.

W mieszkaniu jego wszystko było w największém zamieszaniu i trwodze, obiegały bowiem zatrważające pogłoski, że ze strony ludu ma być kontr-rewolucya, że lud pobudzony, przez komunistowskich emissaryuszów przygotowany, czeka tylko na rozpoczęcie grabieży i mordów. Wszystkie te okoliczności i echa kazały się lękać nieszczęścia. I rzeczywiście już brzemienna chmura pękać zaczęła, a przepowiednie sprawdzały się! W dniu 18 Lutego chłopi uderzyli na sąsiedni zamek, będacy własnością obywatela Onufrego Wolskiego. Hasło już dane, piekielne jędze wystąpiły! Chłopi szturmowali zamek z całą wściekłością, ale mężny odpór znaleźli, bez rozlewu krwi nie obeszło się, zamek od grabieży i łupieztwa ochroniony. Niestety tu jeszcze nie koniec!

Gdy tłumy chłopów ze wszystkich stron coraz bardziej się gromadziły, i tu i owdzie już sceny okrucieństw i dzikości słyszeć się dały, hr. Rej przewidując naprzód nieszczęście, zaczął sprawdzać własne swoje przeczucia, uważał po tych groźnych przepowiedniach okropną burzę, cheiał przed jéj gromem unieść swoje życie, a przynajmniéj zabezpieczyć dzieci i żonę. Dla tego też postanowił opuścić mieszkanie w Przyborowie, jako pozbawione wszelkiéj obrony i w rzeczy saméj, zaraz na drugi dzień 19 Lutego, t. j. w dzień piątkowy przed ostatkami, z całą swoją familią wyjechał. Już w gminie Latoszyn, pół mili odległéj, miał hrabia silną utarezkę z uzbrojonymi chłopami, którzy w liczbie około trzystu na niego napadli. W tym natarciu poległ jego wierny guwerner dzieci, rodem francuz; lud wściekły nie nie oszczędzając wydarł mu je i jako zakładników do karczny wiejskiej uprowadził, wszystkie zaś pakunki rozrzucił, zrabował i zniszszył. Cudem prawie udało się Rejowi przez tłuszczę tę przedrzeć. Przybył nareszcie z niebezpieczeństwem życia własnego i swojéj małżonki do miasta Dembicy, gdzie chciał wziąść konie pocztowe i daléj jechać. Ale miłość do dzieci przemaga w sercu obojga. To było powodem, że spieszniéj nie wyjechali. Wtedy tłum chłopów z widłami i cepami napada na niego, wywłóczy go z pojazd duck życiją o prze obywał w v

nia

ga ten rał, sam tych któr częl pier ki

Oc

brz nov kor skie wie a ł my lov

pra

gdy

jazdu i tak okrutnie morduje, dopóki, jak się zdawało, nie oddał ducha. Szlachetna małżonka rzuciła się na ciało męża', chcąc jego życie ocalić,— ale na próżno niosła swoje w ofierze. Porwano ją omdlałą a męża jéj ta dzika horda, jako ofiarę swoją na śmierć przeznaczyła, — uważany za umarłego zaniesionym został przez obywateli miejscowych do domu urzędowego, hrabina zaś ratowała się ucieczką do oberży Langera. Złożywszy porąbanego

w wspomnionym domu, jeszcze znaki życia postrzeżono. Posła-

no więc śpiesznie po lékarza, a ten zdołał go przez śwoje starania do życia przywołać.

na wsi,

szaniu

strony

muni-

pocze-

kazały

ıra pę-

Lute-

bywa-

e wy-

e me-

ek od

onicc!

éj sie

i sły-

zaczął

prze-

swo-

o też wione

Lu-

fami-

miał

iczbie

wier-

szczę-

jskiéj

zszył.

Przy-

mał-

we i

юjga.

chło-

po-

Ale inaczéj w księdze losów ludzkich zapisaném było! Obiega pogłoska, która aż zgrozą przejmuje i o zemstę woła, że ten sam lékarz, który tak wiele dobrodziejstw od hrabiego odbierał, zamiast ukryć i w tajemnicy zachować powrót jego do życia, sam poszedł do téj zgrai łotrów i ogłosił, że zabity odżył. Natychmiast rzuciła się zajadła tłuszcza do izby nieszczęśliwéj ofiary, która na kanapie leżąc, zaledwie nowém życiem cieszyć się zaczęła, — jeden z chciwych krwi morderców przebił szlachetną pierś jego widłami a potem jeszcze strzał z pistoletu z drugiéj ręki wymierzony jego życiu koniec położył.

## Ocalenie cudowne szlachetnego starca P. Lesieckiego w téj saméj epoce.

Już na samym początku 1846 r. tak opowiada P. Lesiecki, brzemienne chmury politycznéj burzy zbierały się w obwodzie Tarnowskim, szczególniéj od północnéj strony. Mówiono nawet o kommunistycznych dążnościach, mających na celu całą massę polskiéj ludności rozjątrzyć, a pogłoski niespokoiły umysły. Nikt nie wiedział co rzeczywiście się dzieje, wszyscy oczekiwali powstania, a każdy do jego tajemnic był przypuszczony, wyjąwszy osoby nie myślące o niczém więcej jak o gospodarstwie lub rozrywkach polowania. Ja podobnież przepędzałem czas na zabawach karnawału 1846 roku, lub uganiając się za zwierzyną po kniejach, nieprzewidywałem bynajmniéj jakie mi groziło nieszczęście. Zaistej gdy 6wczesny stan rzeczy z dzisiejszym porównywam, zdaje mi

się, że matuzalowe lata przeżyłem, albo raczéj mówiąc wierzę w wędrówkę dusz ludzkich. Za nader szczęśliwych muszą się ci poczytać, których Opatrzność wybrała i którzy potrafili okropne wypadki Lutego 1846 r. przeżyć.

W dniu 19 Lutego wieczór zapaliwszy ogień na kominku usiadłem w gronie moich krewnych, spokojny bez żadnego przeczucia (noc była burzliwa) o niczem więcej nie myślałem jak: czy jutro szczęśliwy dzień będzie do polowania na zające.

Pan domu chodził po pokoju, smutny, w myślach pogrążony, gdy w tém służący nagle i bez tchu do izby wpada z przestraszającą wiadomością, że już w sąsiedniej wsi, tylko ćwierć mili od naszej odległej, chłopi na dwór napadli i wszystkich tam zebranych kosami i cepami wymordowali. Położyłem rękę na ustach, jak gdybym się chciał o coś zapytać, ale przestrach odjął mi mowę, oniemiałem i stanąłem jak martwa statua. Jak długo ten stan trwał nie wiem, dosyć, że gdy w osłupieniu tak wielkiem zostawałem, wszyscy będący w domu ucieczką się ratowali i mnie samego jednego zostawili, abym uratowany cudem Opatrzności, świadectwo mógł dać prawdzie i do opisu owych dni krwawych posłużyć.

Położenie moje było okropne, wszystkie mię zmysły prawie odstąpiły, wybiegłem na podworzec, lecz z jednéj strony trwoga, co wszystkie moje członki wskróś przeszyła, z drugiéj strony uwaga, że cały dom bez żadnéj obrony zostawiam, skłoniły mię do powrotu, by losowi się oddając na wypadki czekać. Wziąłem się do silnego zabarykadowania głównych drzwi, poznosiłem w tym celu meble ze wszystkich pokoi, aby przynajmniéj być w stanie pierwszy napad szturmującego tłumu wytrzymać.

Północ już była, gdy wszystkie moje przygotowanią do walecznego oporu ukończone zostały, nabiłem dwie dubeltówki i czekałem z bijącém sercem przy oknie tłumu z swojemi narzędziami nadciągającego. Głucha cisza panowała wszędzie, tylko kiedy niekiedy wicher burzliwy łoskotał, zwiastując okropne sceny, które już w sąsiedztwie w téj na zawsze pamiętnéj nocy karnawału nastąpiły. Czekałem prawie 4 godziny bez przerwy, można

ci

rzę w się ci cropne

minku przek: czy

żony, estraili od ebrastach, mostan

ostaie saiości, wych

awie
roga,
y umię
nłem
tym

waczeami niektó-

anie

nażna

sobie wystawić, w jakiéj niepewności i w jakim stanie umysłu, bo już wiek mój 7my dziesiątek liczył, i zapał ogarniający człowieka w pierwszéj chwili niebezpieczeństwa ostygł, zimną rozwagę zostawując po sobie. Pomyślałem zrazu, że może nie potrzeba tyle sobie robić trwogi z tych wszystkich zastraszających wieści, nareszcie usiadłem na krześle i pogrążony w myślach, zasnąłem! Ale jakież okropne przebudzenie! Gwałtowne łomotanie przy drzwiach.... oto je już odbito.... hurra! krzyczą przeraźliwie chłopi z siekierami, kosami i cepami. Gdzież moje wczorajsze postanowienia, gdzie moja odwaga, która mię przez całą noc ożywiała! Zapomniałem teraz i o barykadach, o dubeltówkach... głowę straciłem, biegałem pomięszany z jednego kąta do drugiego schronienia szukając, aż nareszcie wpadam do kuchni. Gdy teraz wszystkie myśli w jedno ognisko trwogi się skupiły, musiałem więc starać się o ratunek, i upatrzyłem go w kominie. Na ognisko skoczyć i w komin się wdrapać było dziełem jednéj ehwili, bo strach ma wielkie oczy. Dosyć na tém, wdrapałem się aż do saméj góry, pokaleczywszy sobie dobrze łokcie i kolana, ale na szczęście moje, bo czas naglił, a barrykady już były zdobyte; cała ta hordą chciwa łupów i krwi ludzkiej, plondrowała już po przyległych pokojach. Nastąpiło zupełne zniszczenie całego domu, tak że tylko gole mury i dach z kominem z mojéj siedziby zostały. Horda rabusiów wpadła do kuchni, z niesłychaną ehciwością wywłócząc wszystkie rzeczy, rzuciła papiéry na ognisko komina by je spalić. - Już po mnie, myślałem sobie. Tymczasem hersztowie naradzali się ostatecznie co z aktami zrobić. Większa część była tego zdania, aby cały dom spalić i zburzyć, a to z powodu że w nim żadnéj dla siebie ofiary nie znależli, bo o mnie na szczęście nikt dotąd jeszcze nie wiedział. Sędzia ich przeciwnie zawyrokował i orzekł: że do spalenia domu jeszcze dosyć czasu będzie, kiedy i z innych stron do tego sygnały odbiorą. "My tylko robiemy to, co drudzy i basta na tém" foliały papierów zostały znowu z ogniska zrzucone, i potargane. Nareszcie rozeszła się zwolna ta straszna zgraja, zostawując tylko po sobie ślady okropnego zniszczenia.

# Morderstwo dokonane na Onufrym Wolskim i jego małżonce.

Jak nierozumny jest sąd niższych klass ludu, gdy bagactw i dobrego bytu majętnym i szlachcie zazdrości! zamożność sprowadza w prawdzie przyjemności życia. W dzisiejszych jednak czasach bogactwo jest tą skalą, o którą się po większój części okręty szczęścia rozbijają, gdy zaledwo dobrami temi obciążone do bezpieczeństwa portu zawinęły. Pan Wolski był, jak to mówią w uciskach szczęścia; wszystkie jego przedsiewzięcia i gospodarskie spekulacye udawały mu się, a że jako człowiek rzetelny zaufanie u wszystkich kapitalistów posiadał, zatém jego sąsiedzi zazdrosném nań spoglądali okiem. Był on także szczęśliwym ojcem familii aż do pamiętnego 19 Lutego 1846 roku, i jak bogini szczęścia w czasach jego pomyślności, zawsze mile do niego się uśmiechała, tak znowu w tym samym stopniu nieszczęście ujęło go w swoje ramiona zgubą mu grożąc, gdy ząwistna parka dni jego życia przeciąć postanowiła.

We wsi P. Wolskiego wywołali i przedsiewzięli chłopi początek rzezi. Pewien członek związku galicyjskiego, który interesa P. Wolskiego prowadził, i powierzone sobie sprawy z gorliwością popierał, stał się u ludu wiejskiego podejrzanym o jakieś zamiary. Pałający lud cheiwością grabieży, czekał tylko na piérwszą do tego sposobność, i właśnie mu się nadarzyła. Kommissaz opuścił swój dom z kilkoma jeszcze uzbrojonymi buntownikami. Wyjazd jego był hasłem napadu. Owa zgraja zgromadziła się wieczorem tegoż samego dnia jeszcze 18 lut. w broń zaopatrzona, napadła na Wolskiego, który pomimo że był słabym jednak się do ostatniego bronić usiłował. Małżonka jego broń mu nabijała, i po

4ro godzinnéj dopiéro walce odstąpili mordercy.

Ze strony rabusiów padło kilku i kilku było ranionych, ale i sam obrońca domu został ugodzony w lewą nogę. Służąca, dziewczyna 18letnia, zbliżywszy się z ciekawości do okna, padła od kuli. Przez tak mężny odpór ze strony właściciela w najwyższym stopniu rozdraźniona horda uzbroiła się teraz lepiéj

i wzmocniona jeszcze przybyłemi z całego sąsiedztwa tłumami, zapowiadała śmierć i zniszczenie wszystkim. Wspomniony właściciel z żadnéj strony pomocy dla siebie nie widział, ani wsparcia we własnéj obronie. Zguba jego była nieuchronną, którą już naprzód pzewidzieć można było; nie pozostało mu więc nic innego, jak spieszna ucieczka. Tę zamierzył i uskutecznił w nocy. Wziął z sobą żonę i pieniędzy w gotówce trochę, w wexlach zaś dość znaczną summę, bo od 6 do 7000 Złr. Wybrali się oboje pieszo w drogę, poruczywszy opiece Boga swoje dzieci, których ocalić nie mogli. Noc była burzliwa, mróz przejmujący a oni po głębokich śniegach brnęli przez las ku miastu obwodowemu. Małżonka Wolskiego wczorajszemi wypadkami śmiertelną trwogą przejęta, dziś zupełnie wycieńczona, opadła na siłach, gdy do lasu weszli. Tu już niepodobném było o dalszéj myśleć ucieczce, a tém samém na jaki środek ocalenia rachować. Wolski sądził jednak, że dostawszy się do miasta, ztamtąd swéj żonie spieszną pomoc pośle. Nieszczęśliwa drżąc od zimna i cała prawie skośniała, została w lesie bez żadnéj pomocy i opieki, gdy tymczasem Onufry Wolski walcząc z burzą i ciemnościami nocy, w ostatnich wysileniach postanowił przedrzéć się przez las i dojść do miasta Cyrkułowego, o dwie mile jeszcze odległego.

W klęczącej postawie, o sosnę opartą, z wyciągnionemi do modlitwy rękami, znalazła ją teraz zgraja krążących złoczyńców,

blizką śmierci, i powlekła do domu za lasem.

Opatrzność tak chciała, aby ta nieszczęśliwa wszystkie stopnie męczeństwa przeżyła, by na przyszłość przekazać całemu światu przykład barbarzyństwa obłąkanego ludu i brak energicznego działania ze strony władz rządowych.

Wtedy to ocuciła się nieszczęśliwa z swego osłupienia, aby tym lepiéj uczuła śmierć męczeńską, która ją czekała. Odebrano jéj znaczną ilość pieniędzy i kosztowności, które przy sobie miała, zdarto z niéj suknie i obnażoną powrozami pokrępowaną, rzucono na ziemię. W tym stanie zostawała znaczny przeciąg czasu, wystawiona na najochydniejsze najgrawania, śmiechy i szyderstwa. Po czem kłuli jej ciało widłami i osękami, póki wśród takich mę-

czarni życia nie zakończyła. Na te okrutne morderstwa aż dreszcz człowieka przejmuje.

I téj zbrodni ci się dopuścili, którym ta dobra pani największe dobrodziejstwa świadczyła, rozdawała im dwa dni przedtém chléb i drzewo, pielegnowała ich w chorobach jako własne dzieci!

Opuszczamy teraz z najboleśniejszém uczuciem zamordowaną a wracamy do jéj towarzysza równych cierpień i śmierci. I on w tym samym czasie nie był już więcéj między żyjącemi. Przedarlszy się bowiem szczęśliwie przez las wśród największego wyczerpnięcia sił, uszedł jeszcze jednę milę, nie widząc nigdzie żadnéj bandy rozbójników.

Alić świt dzienny zaczął przebijać ciemności nocy, już był blizkim swego celu, gdy w tém nagle banda łotrów otacza go i chwyta.

Nieszczęśliwy małżonek nawet nie pomyślał, aby jego żonę jakieś męczeństwa spotkać miały, gdy tym czasem sam porwany, wystawiony na tysiąc obelg, widząc że już nie podobna się bronić, uległ zażartéj hordzie. która się nad nim bez litości pastwiąc, gnała go prawie milę drogi napowrót do karczmy machowskiéj.

Przybywszy na miejsce swego przeznaczenia, cały krwią zbroczony, w potarganych na kawałki sukniach, dostał od nich chwile wypoczynku. Za pieniądze, jakie mu zabrano, popili się rozbójnicy do woli, zatém nadzieja zostania przy życiu jeszcze go nieodstępowała bo myślał, że go chyba tylko do urzędu dostawią. Lecz rozpasana namiętność toruje drogę do wszystkich zbrodni, i pieniądze jego własne skazały go na śmierć.

Było to pod lasem naprzeciw kuźni kowala, między Tarnowem i Pilznem, gdzie bity pięściami, tłucżony cepami, kłuty widłami, splwany i spoliczkowany wśród okropnych męczarni życie zakończył. Oboje więc przestali żyć w tejże saméj godzinie i jednaką zginęli śmiercią, nie wiedząc nic o wzajemnym okrutnym lasie.

# SAMOLUBSTWO

przez

F. VI.

6. 2.23

Lipsk, 1846. Nakład od Keil & Comp.



### Samolubstwo

u Księstwie Poznańskiem.

Nie jestem ani filozofem, ani historykiem; jednakże naoczne przypatrywanie się naszemu Narodowi; a szczególniej Wielko Polsce, dało mi rozpoznać nsposobienie moralne mych ziomków.

Nasze błędy wynikające z jednej nieszczęśliwej namiętności, która do zapamiętałości można powiedziec jest posunięta, to jest "samolubstwo" a z niego wypływające, zazdrość, chęc wywyższenia się, i często miotania przeklęctwy na wszystko, co nam stoi u drodze; — niszczy usposobienie szlachetne Narodu, zaufani braci stępia, i niedaje się rozwinąc sile moralnej, która, na pierwotnej podstawie naszych serc, doszłaby do olbrzymiej wielkości, a tym samym niezwyciężonymi nas by zrobiła, — Zapory, które napotykamy, byłyby kiedyś tylko małymi pogórkawi, gdy dziś one są górami i przepaściami nieprzebytemi — Nie znajdziesz w tém pisemku szanowny czytelniku, ani lotnych myśli poety, ani stylu ubarwionego rozmajceniem wysłowienia: bo więcej dobroduszność mam w darze natury; jest one owocem mego słabego wykształenia.

Zwróciłem je do wypadków 1846 roku, do owego nieszczięśliwego faktu 35° Marca, którego uniknąć na przyszłość moglibyśmy, wejrzawszy u siebie. Lecz nie to pozorne wejrzenie potrzebne mam! tylko sumienne skarcenie naszych słabości, i wykorzenienie tychże, nie maskowanie się, i często

zwalania winy na drugich, gdy sami po większej części, zaślepieńi samolubstwém, rzucamy potwarze, ani prawdziwe, ani nawet pozoru prawdziwości mieć nie mogące; powtarza jąc bajeczki puszczane u bieg, a nie zastanawiamy się, ile owe bajeczki straty społeczeństwu przynoszą.

W czynie 350 Marca, chcę wykazać niedoskonałości, wypływające z nas samych, i jaki z tego faktu niedokładnego wyniknął skutek na terazniejszość, ile może szkodzić przy-

szłości.

Do Niego potrzebaby wyjaśnić, co jest rewolucyja? a o tém jestem przekonany, że każdy czytelnik wie; chodzi tylko czyli iskra mająca się zamienić w płomień, leżała w Narodzie — o czém można agótowo zapewnić iże ta, i była i istnieje, tylko podniecenie do płomienia, opierało się na pierwszych szczęśliwych czynnościach, które, nie wzupelnione

przytłumiły ją.

Po podobném wypadku starcie zdań następuje, lecz biada nam jeżeli Księstwo Poznańskie naśladować będziemy; powinniśmy je czerpać u całym Narodzie, raz bierać historyję ludów, byłych w podobném położeniu; mamy dalej tyle przeszłości burzliwej w naszej historyj, iż moglibyśmy już wiedzieć, co nam szkodliwe, i co nas gubiąc, nie dozwala stanąć na owym szczycie, do którego dążymy, i gdzie nasza

missyja zmierzać, i koniecznie przyiść muśi.

Owe samolubstwo, w którym wszystkie błędy spoczywają, jest zaporą rozwinięcia się śił moralnych będących w zarodzie ludu, ono to przykuwa nas do żółwiego kroku, którym postępujemy. — Samolubstwo było postawą czynności wielu ludzi u ostatnym wybuchu, dla tego zgniotło szlachetne poświęcenie drugich; ono to jest zasłoną naszych ócz, przekształca nasze błędy w cnoty, a cnoty, drugich w błędy. — Kochając sami siebie patrzémy zawsze okiem zazdrosném na drugich, i staramy się nie interessowane czynności, wypływające z czystego przywiążania do narodowości, przeinaczać i wykładać na złą stronę.

Ztąd owa nieufność wspólna brata na przeciw bratu, nie wchodzimy w to, iż tém łatwiejsze robimy zwycięstwo dla naszych nieprzyjaciół; bo, zwyciężeni rozdwojeniem, odda-

jemy się sami im w ręce, bez walki.

Ogólny rys Księstwa od 1830 roku do 1846.

Po Rewolucyi 1830 Roku, gdy pomimo bitności żołnierza polskiego, i po tylu wygranych potyczkach upadł Naród, pokonany nie zwycięstwami nieprzyjaciela, lecz nieżgodą wewnętrzną, nie umieniem wywołania wszystkich śił Narodu do obrony ojczyżnej, przytém niedołężnością naszych przełożonych. Po tej więc świetnej epoce naszego bytu politycznego, zdawało się iż nauka, którą odebraliśmy w upadku posłuży na przyszłość, aby umieć korzystać że złego jakie było w rewelucyj 1830.

Przejście do roku 1846 bez zastanowienia się nad czasem blisko 16 letnim jest znaczne, ogołowo nadmienie, co się tyczy Księstwa Poznańskiego; zresztą każdemu, komu nie był obojętny postęp, i ulepszenie w narodzie, powinno być znajomym z pism publicznych. — Czyliśmy się w 16 letnim czasie poprawili, — zobaczemy.

Główną gra role w tej epoce śmierć Fryderyka III (bierz do ks. Poznańskiego, bo o nim w szczegółności mówię). Za jego życia miała Wielka Polska naczelnego prezesa Flottwella, który sposobém despotycznym chciał wynarodowić i wszystko zniszezyć co tylko było polskiego.

Sądownictwa, szkoły, zgoła cała administracyja Wielkopolski, była prowadzona w jężyku niemieckim. — Lecz, że chciano za nagle germanizować, powstał także nagle i opór przeciw temu u mężów, którzy spostrzegli dążność ministra; potworzyły się w kraju rozmajte związki, z rozmajtemi organizacyjami; lecz z jedną dążnością, to jest: stawiania oporu germanizmowi; więzięńia i prześładowania nie złamały naszych czynności.

Z wstąpieniem Fryderyka IV. na tron zdawało się, że i dla Polski jutrzenka zaświeciła, tén król lubił polaków będąc jeszcze następcą tronu, i spodziewano się iż zmaże ową rabuśiowską plamę, ciężącą na jednym z jego poprzedników Fryderyku Wielkim, przez podanie myśli pierwszego rozbioru Polski.

Lecz skończyło się na zaświeceniu jutrzeńki, trwałość jej jak była nagła, tak też i nagle znikła. Usunięto wpra-

wdzie Flottwella, niektóre nadużycia skrócono, kazano się dla formy uczyć jeżyka polskiego urzednikóm, narzuconym nam z innych prowincyj Pruss, a najwięcej nieprzyjaznych; w skołach zaczęło uczyć więcej po polsku --, nawet utworzono trzy katedry sławiańskie; a my ludzie dobroduszni zaczęliśmy rece wznośic do Nieba, i hymny śpiewać na cześć Fryderyka IV., zaczeliśmy ubostwiać Monarche, który będąc przebieglejszym politykiem od swego Ojca; nie zmuszał niby Polaków do Niemczyzny, lecz wiedział, iż podchlebiwszy miłości własnej Poznańczyków, przywiąże nas do Rządu swego; a sam tymczasêm powoli dojdzie do zamierżenego celu. — Dalej sasiedstwo Pruss z Rossyja nakazywało mu, nie zupełnie zniszczyć narodowość polską (ale przytem nie dać się rozwinąć śiłom narodu naszego); aby tém samém w potrzebie mieć na kiedyś obrońców z ucięmiężonych Polaków.

Może mało się kto z naszych nad tém w pierwszych początkach zastanawiał; — lecz ludzie, którzy, nie dają się uwodzić błyskotkom dziecinnym, tylko w przyszłość chcą zajrzeć, potrafili zdecyfrować dączność Rządu Pruskiego, tén to swoją pozorną łagodnością więcej zdemoralizował, aniżeli dzika despotyczność Flottwella. — Tam przeciwko gwałtowie stawialiśmy opór zacięty, tu przeciwko łagodności, byliśmy uprzedzającemi, ządania naszych nieprzyjaciół.

Trwało to usposobienie do 1845 Roku, jedni chwalili i błogosławili Rrząd Pruski, drudzy sarkali na Niego, ztarcia te, były rozmaite; wszędzie jednak w chwaleniu najgławniejszą role odegrywał egoizm, pokrywką, narodo-

wości polskiej przyodziany,

Emigracyja pracująca jedynie nad odrodzeniem się Polski, nie dała usnąc duchow narodowimu; ona to ciągle ożywiała go swemi pismami, i niepokojła synów spoczywających na laurach, aby się z letargu ocknęli. — Popełniła w tém błąd, że tylko jedną klassę, powołała do czynu, która miała działać na massy, a tym czaszem tą klassą uprzywilejowaną, trzeba było przeistoczyć, to jest: albo zniszczyć w niej egoiźm, który się wszędzie objawiał i objawia, albo też odrzucić członek niezdrowy, jeżeli niemożna było celu ośięgnąc przez niego.

Tu leży cały ciężar w niedoskonałości trzeciego Marca, i tu własnie starać powinniśmy się nasze błędy i karcie i sumiennie z sobą się rachować.

### Podział ludności Poznańskiej na Klassy.

Poznańczyków policzyć można na cztery Klassy:

12 Klassa. Szlachta można

29a = Obywatele wiejscy i miejscy mniej możni od pierwszy Klassy, i Klass służąca wykształcona.

3cia – Rzemieślnicy, służąci mniej wykształceni, i ludzie ubożśi miejscy.

4ta = Lud.

#### Pierwsza Klassa.

Panowie czyli szlachta można, przestają po większej części w Księstwie wytącznie z sobą; niepytają się już bardzo o herby, lecz ile ma wśi? wyśiewu? i. t. d. oddani swym znacznym pośiadłościóm, żyją lub w kraju lub z zagranica; i nie ubiegają się o wywarcia wpływu na lud zostający w ich wioskach. - Nie starają się oto, aby chłopek wiedział co jest Polska; a w szczególniej jak na terazniejszość potrzeba, przywiężywania go do siebie, wzbudzenia w chłopku zaufanie ku sobie; przez ludźkie obiejście; sławne dotrzymywanie mu przyrzeczeń, wykazywanie że to, nie rząd pruski dał mu wólną pośiadłość ziemi, lecz że to było już w konstytucyj trzeciego Maja postanowione. - Oto powinny być czynności panów. - Z naszym ludém wszystko zrobisz, jeżeli na chęc ci nie zbywa, i jeżeli twoja ślepota, potrafi ci wyjaśnić, jakie pryszłość z podobnego familijnego stosunku, owo co przyniesie. - Nie bicie batogiem, które, tylko prawa pruskie wstrzymały, i za nie karę naznaczyły; a przez to lud nasz ku sobie zwróciły.

Czemże działałeś na tén ludek powierzony twojej opiece panku? po większej części nic z tego nieuczyniłeś. — Ofiarom tak małym dla ciebie stało na zawadzie samolubstwo; — Nie raz słyszałem nawet niby to, patryjotów rezonują

cych; "a co tam chłop, to hamska dusza, choczbyś go zmarował miodém, to on zawsze tym samym będzie,"

Nie zastanawiają się nad tem, iż tén ludek walczył z Kosciuszką pod Maciejowicami, Racławicami, i był niezwyciężony, bo był Naczelnik, do którego miał zaufanie, że go nie oszuka; i z nim po ludźku postępował. — Umiał on wywołać śiły ogółne narodu, bo umiał szanować, w człowieku, cłowieka.

My dziś przeszedłszy więcej nieszczęść, zrobiwszy więcej smutnych doświadczeń, ociągamy się z brataniem braci naszych, którzy od Was Panowic mają więcej szlachetności duszy; bo pierwotna ich natura niezepsuta, ani zbytkami ani egoizmem wyrachowanym, da się na wszystko piękne łatwo skierować i naprowadzić. — Wyście powinni byli działać na tę massę narodu, — Emigracyja wam wskażywała drogę i naznaczyła czynności. — Lecz za nadto samoluby kochaliście swoje powierzchowne szczęście, i był materyjalny. — Na was więc przeklęctwo 350 Marca pada, iż nie staraliście się pomimo tylu doświadczeń, pobratać z bratem swojem, jeniu nadać popęd, aby na każdą chwilę był gotowy, gdy się czyń wywoła: na Was mówię przeklętwo spoczywa, bo rozumieliście, że nieprzygotowawszy mars potrafuie stawienia czoło wrogowi.

Gdzież wasze czyny? wasze przywiążanie do Ojczyzny?! może rezonowania, krzyki, pijatyki i manifestacyje bazarowskie, mają być cechą waszą, miłości Ojczyzny, oj! nie Panowie, nic dotąd oprócz egoizmu nie było widać, opuściliście wywarcie wptywu na lud, a tém zgubiona była dążność. — Sami obudziliście czajność Rrządu, robieniem testamentu\*): stare przystowie miesce: "na dwoje babka wróżyła" — za tém i wy poszliście. — Nie było w waszej myśli, walki z wrogiem śmiertelnej, bo nie było poświęcenia; zbywało na chęci opuszczania majątków, a tém samym i przyjemnego bytu, który sobie pieniądźmi można zrobić, — czy w kraju czy zagranicą. — Zapewne spodziewaliście się że owe krzyki dojdą do uszu rządu! rożumieliście, że przez

<sup>\*)</sup> W niektórych miasteczkach było po 200 testamentów uczone.

100

wyśiedzenie kory, można roztrząsać losy Europy i zastanawiać się na nowo nad wyswobodzeniem Polski?

go

'V-

go

on

lo-

ie-

aci

ści

mi

VO.

na

; i 1a-

cie

m,

dy

bo

nia

?!

a-

iie

ci-

śé.

a-

6-

ej

a;

ιi

sie

ez

ie.

Obrachujcie się z sumieném sprostujcie życie, które może być piękném i wielkiem, gdy swą dążność zwrócuie do wskazanego celu, nie powierzchownie, lecz za dłonie się pobrawszy postępujcie, a nadgrodzicie złe, któreście przez egoizm zrobili. — Wywierajcie na lud wpływ choc zwolna, a sami przekonacie się, że w krótce owoce nasza Matka odniesie.

W terazniawości spoczywa na was niedokładność 350 Marca, w przyszłości branie się wasze może stworzyć okoliczności, które, przez poruszenie ogołu, doprowadzą nas do życia politycznego. — W przeciwnym razie zupełnie opanuje rząd, lud nam nieufny, a my zginiemy wtenczas na zawsze.

#### Druga Klassa.

Ta Klassa, złożona z obywateli wiejskich i miejskich mniej można w materialiźm i Klassa służąca wykształcona, działały tyle, o ile w ich śiłach możności było, w niej jest narodowość nasza nie splamiona obczyzną, ani łąknęca cudzoziemczyzny. — Bratała się z ludkiem bo widziała przez bliższe poznanie go, że sprężystość ludu, można użyć na korzyść Ojczyzny, widziała w nim śiłę, która skierowana i wykształcona, dałaby nam przewagę niezwalczoną przeciw wrogom.

Przez zbliżenie się jéj do ludu, włościanin ma więcej i zaufania i miłości do niéj, bo on widzi że ta, więcej czucia i słowności pośiada.

Do Was urzędnicy gozpodarczy zwracam teraz me słowa; którzy mając poruszone dobro pana swego, mniej zważanie na lud (to w wyjątkach) ucięmiężaicie go, aby tylko panu się przypodobać, i często używacie na chłopa bała lub kija. — Nie jest to sposób tego chłopa przeistoczyć, ani czynniejszem w pracy uczynić; nie jest to sposób wzbudzania do Was i do waszych panów przywiązania w tym ludzie, który stanowi śiłę fizyczną Narodu. — Jak łagodném i sprawiedliwém obchodzeniem się przychylamy ku sobie, tak niesprawiedliwém i surowém odpychamy od siebie, zakorżeniamy

i uzbudzamy chęc zemsty ku nam, tam, gdziebyśmy mogli uzbudzić poświecenie dla ogołu.

Niech wam przytomna zawsze będzie Galicyja, iż lud największych swych Tyranów widzi w swych panach i urzędnikach tychże; i przyzdarzonej sposobności swą zemstę wywiera nieprzeciw wrogom Polski, tylko przeciw wrogom go cięmiężącym. — A jaka jest ogromna śiła i zacięta walka tego ludu — niech będzie przykładem Tarnów i Sanok!

Czyliź skierowane te śiły Narodu, ku celowi wydobycia go z pod jarzma trzech moczarstw byłyby nam dały upaść w 1830 i czyliż ostatnie wypadki 1846 w Galicyj i Księ stwie Poznańskim, nie mówią do naszego przekonania; — że tylko za pósrzednictwém ludu wybić się możemy!

A zatem na tę część towarzystwa szczegolniej wszystkie nasze działania rozprzestrzeniąjmy. — Dziś zapewne nikt nie wątpi, iż gdy lud będzie z nami, będziemy niezwyciężeni.

Wy więc obywatele mniej możni wiejscy i miejscy, urzędnicy gospodarczy, przywiężujcie lud dobrém obchodzeniem do siebie, wzbudzajcie zaufanie i miłość ku sprawie polskiej, wystawiajcie mu jaka przyszłość będzie te polski, a żatem i luda; - starajcie się o zbliżinie i zespolenie najgłówniejszy massy narodu w jedność i całość, podejmcie pracę, która z łatwością wam przyjść może; lud, do was zbliżony zaufa wam. Wy panowie urzędnicy gospodarczy bądźcie poszrednikami pamiędzy panem waszym, najczęściej nieobecnym a chłopem, stawajcie w obronie wieśniaka przeciwko Panu czesto nierozważnemu, chcącego nadużywać praw, nad swemi bracmi młodszemi, – a ręczę wam że tén ludek i czynniejszym w pracy i więcej przychylnym sprawie ogołu, w krótkim przeciągu czasu zrobicie. Po podobném postępowaniu na wszystko twego wieśniaka naprowadzisz, i niezdradzi ani ciebie ani twego paną - bo nie będzie miał przyczyny w was uważać swych najbliźszych nieprzyjaciół. - Ludek jest to dziecko, na którego sercu można zrobić zty lub dobry odcisk, podług tego jak go użyjemy.

Towarzystwa demokratyczne dobrze pująło, iż śiła narodu spoczywa w ludzie, lecz nie wykonało swej myśli dokładnie, bo miało sprawę z panami; którzy przyrzekali dzia-

łania na lud wywierać, lecz je na stawach i zamiarach skończyli.

li

d

0

a

a

n.

Wiéź więc na siebie Klasso nieuprzywilejowana czynność z ludem, sepól wszystkie śiły narodu, w Tobie jest więcej sprężystości i poświęcenia, a zobaczysz czyli 3<sup>ci</sup> Marzec w przysłości bedzie równie niedokładnym.

Jesteśmy w takiem położeniu, iż gdy ludu nie będziemy umieli zobowiążać, i działać tyle na niego, aby go odciągnąć od rządu, który go się stara sobie przychylić; natenczas nie tylko że wszystkie nasze powstania będą niedokładne, ale co więcej nasza opieszałość odepchnie siłę fizyczną narodową, a my przez to złatwością zostaniemy wzieleni do jakiego Kirgizkiego lub germańskiego szczynu.

Po nas zostaną rajny wielkości, jak zostały po Rzymie zniewieściałym, z tą różnicą że tam państwo padło z użyciem; my zaś, niedopełniwszy miszyj, przy całej jędrności i zarodzie szlachetnym sami siebie zgubimy;

Nieprzyjaciele nasi są czynni, i każdą sposobność wydarzoną, obracają na swoje dobro, już to wystawiając ludowi żę panowie chcieli niewolę narzucić, dalej w oczach Europy przedstawiają śmieszności naszych powstań, okrucieństa któreśmy niby chciely popełnić; — aby przez to zniszczyć sympatyją, którą ludy Europy kn nam czują; — Wiedzą oni dobrze w czem nasza siła fizyczna leży, wiedzą dobrze, iż gdy lud i Klassa niżcza będzie przeciw nim- to w ten czas ich żołdactwo bezduszne za słabe do pokonania całego narodu.

Dla tego to rozdwajają i śiły narodowe i sami uzbudzają nieufność przez intrygi tajemne, brata przeciwko bratu,

Nasze wrogi stare w intrygach, miotają pomiędzy nas niesnaski; niedochodzimy ich, ale często sami może niewiedząc, propagujemy myśli naszych nieprzyjaciół.

Obejrzyj się więc dobrze czyli myśl rzucona na twego brata, nośić może na sobie cechę zbrodni, staraj się wykryć lub prawdą, lub fałsz, a nierzucaj klątwy lub rozdwojenia pomiędzy ludzi, bo ta czasami być może sprawką wspólnego nieprzyjaciela. — Są w prawdzie zdarzenia, że Polak niestety da się na owe haniebne rzemiosło, to jest agenta rządowego czyli szpiega namówić, są przeklęte dusze, które albo przez

zepsucie, albo przez nikczemność, swych braci zaprzedają; — w takiem razie gdy mamy przekonanie i prawda jest wykryta powinnośmy owego nedźnika zniszczyć.

Ale jak często zdarza się, iż nie będąc dosyć sumienni, rzucamy klątwę na ludzi dla tego, iż nam może stoj w drodze, że się ma lepiéj, że nam odmówi prożby, słowem gdy uważamy w kim nieprzyjaciela, a my przytém jesteśmy możni, iż wiemy że nasza zemsta przejdzie. — w takim razie jest to zbrodnia, która równie zbrodni szpiega powinna być karaną, najprzód iż może człowieka czynnego dla ogołu paraliziejemy, powtóre rzucona wątpliwość pomiędzy nas, rozdwaja nasze śiły i osłabia zaufanie tak nieodzownie w tym dziele Wielkim potrzebne.

Powinniśmy utworzyć sąd tajemny; i będącego w podobném wypadku starać się przekonać o niegadziwośći, wykryć go przed całem światem i publicznie potępić; ucwawszy głowę hydrze, zrobić ją nieszkodliwą towarzystwu, nie tak jak dziś robiemy, iż powtarzamy bajeczki, które często dla własnego uniewinienia puszczamy, lub też które wychodzą od osobistego nieprzyjaciela. — Wtym starajmy się być i więcej surowemi na występnych, i więcej sprawiedliwymi i nie lekkiemi w powtarzaniu. — Bym często jak mówiłem może to być nieprzyjaciel wspólny, chcący zparaliżować zaufanie.

ci

ja

P.

**p**1

ja

ko

ce nó

m

#### Trzecia Klassa.

Rzemieslnicy, ludzie miejscy ubożśi i klassa służąca mniej wykształcona! — Wam to składam prawdziwy hołd! w Was jest w ogólności i przywiązanie do Ojczyzny i poświęcenie wszystkiego co macie. — Wy! bogacza przewyższacie i sercem i darem! kładliście ostatki waszej chudoby na oltarze Ojczyzny, nie zastanawialiście się czy na drugi dzień będzie kawałek chleba, aby zgłodniały żołądek zaspokoić! nic ubiegaliście się czy wam rangi nadadzą! nie szukaliście frymarcić w waszem przywięzaniu do Ojczyzny\*)! nie powodawał wami egoiźm, czyli swój byt polepszycie;

<sup>\*)</sup> Pożniéy będzie z ozobna tén sakt rozebrany.

tylko czuliście że macie serca polskie; kochaliście swój jężyk; ubóstwialiście ziemię na której zrodzeni, i za nią oztatnią kroplę krwi byście byli oddali; nie wchodziliście w rezonowania pańskie o Ojczyznie polskiej; — ale było zapisane płomieńiłemi znaki na sercu waszem miłość Ojczyzny, i to w czemeście sami może nie umieli się wysłowić, ale w Was szlachetya robocza Klassa w popęd i poetyczne prawie umieścenie wprowadzało, Polski mającej się odrodzić.

Nie odstępujcie i pielęgnujcie wasze piękne serca, Bóg stwórca da przejść kary, a gdy będziemy siebie doskonalić i nieustawać w naszej wytrwałości, musiemy stanać w celu, będziemy jeszcze sami te kochaną Polskę widziec w całym życiu, będziemy mieli byt polityczny, bo dla Was Klasso cnotliwa wyniszczenie narodowości nie następi, - zachowyicie cnoty patryarchalne, może przez zapatrywanie się ua was i Klassa uprzywilejana, skruszy swoję peta, może wy wywrzycie na skorupę otacającą ich serca, ogień palący - i oni to od was dziś niby mędrzi, przejmą cnoty, na których im zbywa do wyprowadzenia narodu z nicości, wy to będziecie i jesteście przykładem miłości Ojczyzny i poświęcenia. - Niech się uczą ludzie rozumni, jakich potrzeba dusz i charakterów aby powstania nie były próżne! Trzymajcie się, jak dotąd za ręce! trzymajcie owym łancuchem miłości współnej a pokonamy wrogów.

Wasze serca polskie, czuć tylko po polsku umieją, odpychajcie od siebie cudzoziemczyznę, bo ona najwięcej przeistacza i nasze pierwotne cnoty, i nasze uczucia narodowe przytępia. — Powiadam wam! że wy! jako wybrani świecić będziecie innym przez przechowanie nienaruszone narodowości.

Już to i Kosciuszko nasz ubóstwiony wódź na Tobie Klasso miejska ubożsa, rzemieslnicza! i ludku polegał; waszem ramieniem i sercém czystém śilny, pokonywał nieprzyjaciół. — Nie zawiedliścić jego utności w Was, a jego przekonanie tém więcej się ku wam wzmacniało, o ile wasz charakter niespieszczony, z stalową wytrwałością, odpowiadał celom ulubionego przewodnika. — Historyja waszych czynów jest piękna, a missyja wasza nieukończona, gdyż choć malucey, wielkim służyć będziecie za przykład.

dz dn

ez

za

jai

ny

ne

SW

Lle

er.

się mł

cin

uv

Zn

dr

ter Po

110

sai

ma

od

tal

I t

do

da

pa dzi

let

zie

#### Czczwarta Klassa.

Lud składający massę Narodu Polskiego, dziś upoślędzony przez swych panów, w dziele Wielkim naszego odrodzenia, będzie zajmował swe stanowisko znaczne. — Nie daj się Ludku omamić rządowi, który podchlebia Tobie, bo musśi; — lecz zarażem dąży do zniweczenia narodowości i wiary naszych przódków.

Wycierpiałeś wprawdzie wiele od twych braci starszych, którzy mieli być twym przewodnikiem, oświecać siebie, i przytém wykażać że stanowiąc śiłę narodu, będziesz przero-

gatywy jego pośiadał.

Zaniedbali niebaczni, z Tobą się bratać, a przez to na Twoje zaufanie i miłość zasłużyć, zaniedbali wykażywania dązności rządowych, — który niszczył naszą wiarę, lub osłabiajął przez organy że twej strony narzucone. Ty pomimo cierpiec ze strony i rządu i panów, pomimo burz, zatrzymałeś wiarę prodków, fałszywi Apostołowie nie zachwiali jeszcze waszego serca, nie zepsuli uczuć, które z mlekiem wyssaliście; wasze serca młode, przyjmują skłonności te, które wam starsi Bracia podają; a zatem na nich cięży wina iż dotąd wasz postęp słaky, nie wydał żadnych owoców.

Uważaliście was<mark>zych panów i ich urzędnik</mark>ow za nieprzyjaciół najwięcej was uciemiężających; — dziś oni sami widzą że zle robili, darujcie im winy, za które są mocno ukarani. — Matka nasza wspólna najwięcej patém cierpiała

i cierpi.

Przestańcie miec chęc zemsty przeciw panóm; wezcić się za ręce aby wspólnego nieprzyjaciela pokonać; — niewierzcie rządowi!! który teraz za słaby aby nas zniszczyć, zwolna chce wiarę naszę wytępić i nas tém łatwiej przez rozdwojenia zgnębić. — Zawierzajcie starzszym braciom; — nad wami ogół będzie czuwał, nie słnchajcie podszeptców wroga, który wam gada że panowie chcą poddaństwo narzucić; jest to fałsz, przez nieprzyjaciela wzpólnego puszczony, nieufność do serc waszych wnikła, z czego on jedynie korzyść odnośi. — Już w Roku 1791 była nadana dla was wolność i pośiadłość ziemna. Bohater nasz Kosciuszko wi-

. 1 . 2

dział niesłuszność istniejącą, i dla tego znieśiono owo ochydne poddaństwo, w którym lud muśiał pracować w pocie czoła na kastę leniwą i tuczącą się.

W dziśiejszem czasie, gdzie oczy otworzone ludom, i godność człowieka jest powszechnie uznana, nie da się nazad niewolą zwrocić, nie myślcie twięc iż chcianoby wam jarzmo narzucić, są to tylko intrygi potrzebne naszym wzpólnym ciemiżcom.

Oddajcie się z całem sercem waszym Braciom zgniecić w duszy niechęc ku nim, dajcie się prowadzić do cely ogólnego odrodzenia.

I pomiędzy wami są już wyrodku, wyrzuczcie ich złona swego, bo zemsta tych zniweczała cele ogólne, rzuczcie przeklęctwo na podobne pokolenie, aby demoralizacyja, więcej członków nie/psuła.

Na was polega dzwignienie się Narodu, przyczyniajcie się do niego; a tak: gdy się wszyscy wezmiemy za ręce: młody i stary, pan i chłop, mieszczanin i służący; zgniecimy nieprzyjaciól; którzy tyle lat pastwiąc się nad nami, uważali nas na słabych i niegodnych życia politycznego. Zniszczemy przez połączenie ogólne namiętność samolubstwa; jedyną zawadą naszych powstań. — Przyznawajmy jeden drugiemu sumiennie wartości, ocenistry się wspólnie; a natenczas takiemi ogniwami złączeni. Pokażemy ludom całej Europy, iż Polak nauczył się i jedności, i z nieszczęść swoich korzystać.

Nie dołączyłem księży do żadnej Klassy, dla tego, iż sami się odłączyli od narodowośći polskiej. Zwyjątkiem małej liczby przychylnej sprawie, byli zupelnie nieczynnemi od R. 1831, — bozatem jest to część martwa, chociaż ma tak obszerne pole do wywierania swego wpływu na lud. — I tak zacząwszy od Arcy-Biskupa przywiążanego do swoich dochodów, wszystkie szczeble duchowieństwa naszego są oddane materialiźmowi. — Oni to mogli lud przygotować jeżeli panowie zaniedbali, ale jak powiedziałem ta kasta w narodzie utworzyła swoj naród, którego głową naczelną Papież.

Starajcie się więc i wy Nauczyciele duchowni ocknąć z letargu, i przyczyńcie się do odrodzenia narodu, na którego ziemi zrodzeni, i karmieni jesteście, i który w was swych pośrzedników pomiędzy Bogiem a sobą uważa, starajcie się odpowiedzieć najpierwszemu celowi naszemu, to jest być wprzód Polakami, a pozniej księżim, i dzieciom polskim, polską myśl zastajać, a przytém zbłąkane owieczki do jednej gromady, to jest miłości wspólnej prowadzić.

Może nie dosyć szanowny czytelniku rożebrałem czynności 35% Marca, może i moje wspozobienie dobroduszne jak nadmieniłem, dało mi tylko schwycić powierzchowne uchybienia, podpadajcie pod oczy. — Zostawiam więc Tobie historykim pole jak mamy rozprzestrzenic nasze dązności? i skreslenia śilniejsze naszych błędów! — Ja o tę i ile moje pojęcie mi wykażywało zebrałem czynności niedokładne, a które zawsze uważam zawynikajcie z miłości własnej przesadzonej. — Szczęści byłbym, gdybym choc w części przez wytknięcie uchybień usunął od nas samolubstwo; widziałbym w poprawie naszej, iż położyłem i ja jednę cegiełkę do odbudowania dzieła Wielkiego.

Landing Comment

się Dyć

im, nej

ynjak hv-

hi-

oje

ześci wiKRWAWA

# LAZNIA W GALICYI

w duiach 19, 20 i 21 Lutego

1846 r. odbyta.

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor! Virgilius Aen. IV. 625.

Powstań jaki mścicielu z kości naszych braci! Niech twe ramie za mordy, krew i śmierć, odpłaci.

## KRAKÓW

W DRUKARNI UNIWERSYTECKIEJ 1848.

= 4. 5.

Wiecznie się będzie tzawić nasze oko. Bo ciężką ranę zadano głęboko. Gonta, Żeleźniak i Nieżywy trzeci Wyrzneli księży, szlachte, i żydów i dzieci, ') Breinl <sup>2</sup>) się łaskawiej sprawił; Księży i szlachtę wydławił, Ich dzieci życia pozbawił, A braci żydków nietkniętych zostawił; Bo kruk krukowi oka nie wydzióbio, Przechrzta ze żydka siartki nie uskubie.

Cny potomku Izraela! Skapiesz hultaju na szubienicy, Skapia i twoi spólnicy, Luksemberg 3), Chomiński 4), Szcla 5), Także i reszta harłaków, Których wszystkich dobrze znamy, I w wiernéj pamięci mamy, Nieujda haków. Tych Breinl rozpuścił z sfory, Zrobił rzezi konduktory, Ci zjadłe środki mieszają w gorzałę 6) Mózg odurzają prostackiej gawiedzi, Gawiedź zdurzona z obłąkaną pałą, Rznie z szczwaczem szlachte, gdzie którą wyśledzi. Jakby na wilki była obława, Była bezecna, bo krwawa zabawa, Przytem fałszywą wieść między lud wsiali, Ze szlachta pragnie przelać krew z rolnika, Oni za głowy płacić obiecali, Chłop też mordował swojego zwierzchnika. Niemniéj rzekli chłopom:

"Co Bóg w piątéj i siódméj ustawie zakazał;

"To Cesarz całkowicie z przykazań wymazał." Chłop wiec uszy zrzynał, Nosy obcinal, Czaszki zdejmował. Trzewa z pepka snował, Dzicz się w krwi broczy, Lupie i oczy ?). A gdy żona z córką z strachu osłupiały, Zmusili je katy, aby przyświecały 8), Z matki żywota Pruje prostota Poczęte dzieci o I rzuca w śmieci. Członki wstydliwe rznie i w gębę wtyka 10) Krzycząc "patrzcieno jak cygaro pyka" To znów w koryto powala człowieka 11) I siekierami w drobne sztuki sieka, I to cialo meczeńskie zsickane na mluto Na karmię trzódzie chlewnéj z szyderstwem wysuto. Jednym maczugą druzgotali karki, A innych żywcem palili na skwarki 12) Cep, siekiera, strzelba, kozik, nóż, topory, Ogień, woda, stryczek, piki, kosy, widły, Wszystko było w ręku wściekłego potwory, I ta zrobił szlachtuz krwawy i obrzydły. A gdy się zbójca krwią szlachty pomazał, Zawył "zabijam, bo tak cyrkuł kazał" Lecz kogo drab nie zabił, li rany porobił, Tego żołnierz, urzędnik lub oficer dobił. I baby wiejskie Morskę udusiły, 13) I znaczną summę z jéj trupa złupiły,

A zresztą, któż policzy te okrutne mordy, Któremi się spłamiły galicyjskie hordy, Do dwóch tysięcy padło głów w ofiarze, Które wycięli bezbożni ceklarze.

Dziesięć za trupy, pięć reńskich za ranne, Płacił Breinl zaraz na rękę zbójowi, Ciągnął cygaro, szatańsko uśmiechał, Wściekłą roskoszą ten przechrzta oddychał <sup>14</sup>) I nucił z Miszmet Majufes poranne, Że krwi upuścił Chrześcianizmowi.

A gdy już w Kassie pieniędzy zabrakło, Od Luksemberga zwój banknotów <sup>15</sup>) kapło, Lecz gdy i tych brakło, wziął się Breinl do krydki, I rzucał za zgnębionych, późniéj tylko kwitki, Za rannych dał czerwony, za zabitych czarny, I zaręczał honorem, że je przyjmie w Kassie, A gdy mu je zwracali, chytrze naśmiewa się, I odmawia zapłaty za ten papiér marny. To znów Szebesta posługacz biórowy, Nie każe wozić trupów, lecz tylko ich głowy.

Boże! i Twoje zelżono świątynie, W Zgórsku, w Siedliskach, w mieście Zakliczynie, Konno, z fajką i w czapkach deptano ółtarze, A w dzikiej zbrodni nadmiarze, Świętym ucinano głowy!!! 10) Zżute hostye!!! popili gorzalką, Klasztór złupili, księży zbili palką, Otóżto skutek polityki nowej 12) Otóżto mądrość w dziewiętnastym wieku, I ta oświata przechwalona w człeku!

# DO PODŻEGACZY RZEZI.

Patrzcie szczwacze, herhele, żmije ludożerne,
Ileście krwi niewinnéj wychłeptali psiuki,
Ile bogactw, talentów, cnoty,
Runęlo w groby i lochy.
Stoją szeregi sicrót niezmierne,
I niezliczone wdów roty,
Te plwają na was, plwać będą wnuki,
Życząc wam stryczka i sochy,
Ojciec niebieski wyslucha ich modły;
Stłumi was jak motłoch podły,
Bo dłoń krew lała, świętokradzka noga
Deptała świątynie Boga.

Ciężkie wam będzie skonanie złe duchy, Jak młynny kamień przywalą was grzechy, Ziemia wyrzuci podłych cielsk okruchy, A psiska wharkną przekłęte bebechy.

Nie stanie krzyżyk na waszéj mogile,
Ani kto zszepcze wieczny odpoczynek,
Palka zbójecka to wasz upominek!
Za krew niewinną i za sierót tyle
A zmierzłe nazwiska wasze
Będą nosić psiury nasze.

I dziejów nawet w późne wieki karta, Krwią i czarnidlem oznaczy krwiżerce, Z piekła wyrzutki, plugawy miot czarta, Niewiast, starców, kaleków, niemowląt morderce. "Pereat mundus fiat justitia" 18)

Jest prawo główne od wieków przyjęte, Tu, lada włóka, lada kanalia Targa i depce relikwie święte, Niewinność jest córą Nieba, Tę zabijać się nie godzi, Bo jeden grzech tysiąc rodzi, W czém słów Boga słuchać trzeba.

Miną wieki, a nieład będzie prawa trawił,

Bo tłuszcza rozhukana wszczepi w swoje dzieci:

Że Bóg marą, cnota grzechem,

Że niewinność djabła śmiechem,

Że krew smaczna, rozbój miły,

Że roskoszą są mogiły,

Że ten co się w krwi wyplawił,

Co się wplątał w czarta sieci,

Na dno piekła nie zaleci,

Bo zbrodnia duszy nie szpeci,

Wszystko poszło na wywrót, a Bóg się użala 10)

Że wchuchnął życie w człeka, bo się w zbrodni kala.

Biada temu tronowi, biada téj krainie, Która prawa zasady, choć na włos ominie, Biada, biada, i biada! powtarzam z przyciskiem Haúba już dziś dla rządu, a upadek bliski, Bo gniecione narody, kładą na to kréski; Że trony pokrwawione, zrobią swém igrzyskiem—Powstanie świat jak mąż cały, A tyrany będą drżały.

Pisałem w miesiącu Maju 1846 roku.

Andrzej Rydel

Obywatel Ziemski z Obwodu Tarnowskiego.

### PRZTPIST.

------

- 1) Rzeź Humańska r. 1768.
- 2) Kreiskapitan Cyrkulu (Obwodu) Tarnowskiego, przechrzta.
- 3) Żyd, spekulant w mieście Tarnowie.
- Joachim Chomiński Komisarz Obwodu Tarnowskiego, syn popa Ruskiego.
- 5) Jakób Szela, chtop ze wsi Smarzowa w obwodzie Tarnowskim, herszt naczelny rabusiów i zbójów.
- 6) Narkotyka.
- <sup>1</sup>) Tak był mordowany Jan Broniewski, Rządzca w-dobrach Zgórsko, w Obwodzie Tarnowskim.
- e) Żona tegoż Jana Broniewskiego i córka Karolina.
- b) Tak się pastwiono nad panią z Hr. Dębickich Kępińską, w obwodzie Bocheńskim.
- Meczennik P. Denkert, dziedzic wsi Gogolowa, w obwodzie Jasielskim.
- <sup>11</sup>) Narcyza Sokulskiego, dzierżawcę Podgrodzia i Żerakowa, w obwodzie Tarnowskim.
- Felixa Strzyżowskiego ze wsi Annowa, obwodu Tarnowskiego, i Wincentego Strasiewicza z tegoż obwodu, dziedzica w Radgoszczy.
- 13) W Dobkowie.
- 14) Na co patrzyłem.
- 15) Piéniądze papiérowe Austryackie.
- 16) SS. Janowi i Antoniemu, i w innych kościołach poniewierano obrazy SS. Pańskich.
- 17) Metternicha Ministra Austryackiego.
- Choćby świat miał runąć ze swojéj ostoi: Święta sprawiedliwość niech bez skazy stoi.
- <sup>19</sup>) Žal mu było że uczynił człowieka na ziemi i ruszony serdeczną boleścią rzekł: Wygładzę człowieka któregom stworzył, z obliczności ziemi. Genes Cap. VI. v. 6.

# 

LEGENDA Z ROKU 4846.



1848.

1 10 5.70



Gdy na cuda przyrody, patrzym nie okiem zimnych rozumowań i rachunków, nie okiem filozofa, nie astronoma, lecz gdy w te ksiege przyrody, co z nići tylko serce czytać umié, patrzym z uczuciem prawéj religijnéj duszy: wtedy zasłona przyszłości uchyla się przed człowiekiem, a duch jakby wszechwiedzy, duch Boga unosi się nad ludem. - Jeśli chcesz pojać, jak Bóg zsyła na lud tego ducha przestąp progi wiejskich chatek, tam każde zjawisko natury, działa tylko na serce i wyobraźnia, ale nie na rozum - tam istnieją: duchy, upiory, widziadła i mary — tam rozwija się przeczucie instynktem przez filozofa naszego nazwane. – Popatrz na lud, co przed ółtarzem Bogarodzicy, u stóp Jéj świątyni, wśród rynku Krakowa — sam ubogi, każdego wieczora tysiącem świéc rozjaśnia oblicze Maryi. - Popatrz na twarze tego ludu, znekane cierpieniami, a przecież tak szlachetne, bo usne w dobroci i mocy Téj Opiekunki Polski. Popatrz na żołnierza, co wiedziony przymusem wśród ciszy nocnéj, na Wawelskiej skale, obok trunien bohaterów i królów naszych, rozbudza wyobraźnia strachem podniecona, leka sie odgłosu

własnych kroków i postaci sennych co się z jego wysnuły głowy.

Z bezpośredniego więc działania, cudów przyrody na umysł, z rozbudzonéj wyobrażni uczuć czysto religijnych, i tajemniczego proroczego ducha, co czasem na pociechę cierpiącym, tchem swym owiewa znękaną ziemię naszą; rodzi się proroctwo ludu. W roku 1848, oddawna za rok burzy, a po niéj nowego światła i pogody głoszonym, aż nadto sprawdziły się te przeczucia ludu i dowiodły że głos ludu nigdy się nie myli, a jak przodkowie nazywali jest głosem Boga.

Kraków d. 22 Maja 1848 r.

Wydawca.

W naszéj krainie, Gdzie Wisła płynie, Stary Gród Piastów panuje. Poczciwiec, zbrodzień, Swojski, przychodzień, Każdy go kocha, szanuje.

Bo Krakowiaki.
Jest to lud taki,
Že dlań aż miło umierać.
Wiara Mu święta,
Czém był pamięta,
Umié łzę skrycie ocierać.

Czyż wina Jego, Że ciężar złego, Tak bardzo przygniatał Kraków, Że w jednéj chwili, Postanowili, Wszystkich uwolnić Rodaków.

Nie pomyśleli, Co przedsięwzięli, Czyli przełamią trudności, A z szablą w dłoni, Krzyczą "do broni" Pijani chwilą wolności. Ale ta błoga, Chwila tak droga, Ślepiła wszystkich nie mało. Jak się zaczęła, Tak przeminęła, I cięższe jarzmo nastało.

Codzień młodzieńców,
Jak gdyby jeńców,
Pędzono w lochy, więzienia:
O zamku skały,
Się obijały,
Ponure jęki, westchnienia.

Tu ojciec stary,
Matka ofiary,
Rwą włosy, święte łzy leją,
Więzień wytrwały,
Odważny, śmiały,
Jeszcze się cieszy nadzieją.

Bo Bóg jest w Niebie,
W powszednim chlebie,
Co nam udziela na wieki;
Zawsze i wszędzie,
On był i będzie,
Bogiem litości, opieki.

O Bracia moi, Kto z Was się boi, Daremnie dręczy się trwogą. Gdy Bóg za nami, Za Polakami, Cóż wszystkie wrogi pomogą?

Sa ludzie jeszcze, Co słowa wieszcze, Nie mają u nich znaczenia. Póki nie zmierzą, Póty nie wierzą, Dla takich trzeba wrażenia.

Wiec patrzcie dzieci, Gdy słonko świeci, Na ów mur zamku odwieczny, A ta ruina, Kamień i glina, Płacz wam wywoła serdeczny.

Bo gdy duch smutny, Nasz los okrutny, Z przeszłością na równi stawi, W pośród łez, płaczów, Braci tułaczów, O! wtedy serce się skrwawi.

Gdzież nasze prawa,
Wielkość i sława,
Gdżie bracia szlachta, wojacy?
Gdzież wolność ludów,
Ten cud wśród cudów,
Nakoniec gdzież są Polacy?!

Wszystko zginęło,
Wszystko minęło,
Chciano ożywić: daremnie!
Nasza to szkoda,
Że nie krew, woda
Płynie w was, nawet i we mnie.

Bo bracia mili,
Myśmy zwątpili,
Przed siłą wschodu, północy,
Nikt nie pamięta,
Że wolność święta,
W Boga zawisła Wszechmocy.

Bóg nas sposobił,
By przyozdobił,
Polskę wolności wieńcami;
Lecz za niewiarę,
On zesłał karę,
On ją rozciągnął nad nami.

Niema nic złego,
Coby dobrego,
Tajemnie nie kryło w sobie;
Nasz Bóg Zbawiciel,
Bóg Odkupiciel,
W Swojéj się zjawił osobie.

Wy pamiętacie,
Jak w świętéj szacie,
Kapłanów jak psów strzelano;
A znak zbawienia,
Wśród rozjuszenia,
Zbito nogami, zeplwano.

Chrystus więc teraz,
W śnie im się nieraz,
Ukazał z groźném obliczem;
"Lecz któż w sny wierzy?"
Wódz do żołnierzy,
Mawiał sam trwożny, "to niczem".

Ha próba nowa,
Bóg z pod Krakowa,
Zsyła nam, jak dobrze wiecie,
Prostą chłopiankę,
Niebios posłankę,
Proroka w biednéj kobiecie.

Myśląc że bunty,
Zatlili lunty,
Żołdak do niewiast celuje;
A téj kobiety,
Mnóstwo niestety,
Siepaczy zaraz pilnuje.

Lecz mimo posty,
Więzienia, chłosty,
Kobieta prawdę ogłasza:
"Iż niezadługo,
"Szeroką strugą,
"Popłynie Niemcy krew wasza."

Nie dosyć jeszcze,
Te słowa wieszcze,
Prędko w pamięci zginęły;
Dziś o kobiecie,
Niewiem czy wiecie,
A inne próby się wszczęły.

W zamku komnatach,
Niemcy na czatach,
Zaledwie nie padną z trwogi,
Bije dwunasta,
Jakaś niewiasta,
Strzeżone przestąpi progi.

Z ostatnim jękiem, Grobowym dźwiękiem, Ozwie się puszczyk w ruinie; Ona powiada: "Biada wam biada, "Szczęśliwy, kto tu nie zginie".

Na pół nie żywy,
Rycerz trwożliwy,
Zbiera jak może swe zmysły;
Szuka swéj broni,
Za widmem goni,
A to przepada wśród Wisły.

"Któż to być może, "Co w nocnéj porze, Straszy nas biednych rycerzy; Jadwiga nasza, Was to rozprasza, Jadwiga! co w trumnie leży.

Lecz drugiéj nocy,
Straż do pomocy,
Przybrała dwa razy tyle,
Na wieżach miasta,
Bije dwunasta,
I nowe widmo za chwilę.

W ciemnéj komnacie, W rycerskiéj szacie, Niemcom się zjawił Jan trzeci; Spojrzy do koła, ' "Wy tu" zawoła, "A gdzież Polacy me dzieci?

"W mojéj świetlicy, "Dziś najezdnicy; "Wrogi się ważą ją kalać? "Lechio bogata, "Mocarze świata, "Możecież na to pozwalać?

"Jam Wiedeń zbawił,
"Jam to naprawił,
"Coście tchórzostwem zepsuli;
"A wy niegodni,
"Wśród rzezi, zbrodni,
"Me dzieci bili i kłuli".

"Niemcy słuchajcie,
"I pamiętajcie,
"Co wam umarły przepowie;
"U tego proga,
"Wisi miecz Boga,
"On was wyniszczy w Krakowie.

"W dzisiejszą dobę, "Spuszcza chorobę, Będziecie wszyscy wymierać; "Kiedyście chcieli, "Kiedyście śmieli, "Polskie uczucia zacierać.

"Kraj w gruzów kupę, "Zamek w chałupę, Pola się w stepy zmieniają; "Dzieci bez chleba, "Ciągle do Nieba, "Na was o pomstę wołają.

"Krew szlachty braci, "Krwią się zapłaci. "A wasze córy i syny; "Jak te sieroty, "Będą niecnoty, "Błąkać się za Gjców winy".

Temu duchowi,
"Pokaże" mówi,
Drżąc "Niemiec" że się nie boi,
Mierzy zuchwały,
Lecz. mimo strzały,
Widmo jak stało, tak stoi.

Ty chcesz słać kule,
Na polskie króle,
Co każdy ze czcią wspomina?
Za tę bezbożną,
Zuchwałość zdrożną,
Ostatnia Tobie godzina!

Nie ma już ducha,
Naszego zucha,
Co w wielkość Boga nie wierzył,
Porwała febra,
Wstrzęsła mu żebra,
Aż biedny w godzinę nie żył.

Lecz i to mało,
Niemcom się zdało,
Każdy to pilnie zaciera,
"Głupie Polaki,
"Czy to cud jaki,
"Że ktoś tam nagle umiera?"

Gdzie stara wieża,
Na Wisłę zmierza,
Gdzie niedoperzy siedliska.
Cud powstał nowy,
Tak, cud gotowy,
I godzien cudu nazwiska.

W oknie nad ścianą,
Naraz ujrzano,
Mękę Chrystusa na Krzyżu,
Po drugiéj stronie,
Maryę w Koronie,
I Batorego w pobliżu.

Lud tłumem zbiega,
Zamek oblega,
I każdy widzi to dziwo,
Z żelaza drzwiami,
Boga przed nami,
Zakryli Niemcy co żywo,

Bóg był i będzie, Zawsze i wszędzie, Na blasze znów się pokazał. Żołnierz przybywa, Odrzwia obmywa, Myśli, że Boga zamazał!

Lecz i to na nic,
Wiara bez granic,
Nad naszym panuje ludem,
Znów widzą Boga,
Znów Niemcom trwoga,
A cud ten zawsze jest cudem.

Blachę więc zdięli,
Drzewem zaczęli,
Kryć okno, mówiąc "już pewnie.
"Te zabobony,
"Krzyże, korony,
"Nie będą istnieć na drewnie."

Zawsze to samo,

A więc za bramą,
Co dotąd stała otworem,

Jenerał każe,
Postawić straże,
Czy to w dzień, czyli wieczorem.

Już nie puszczają,
Patrzeć nie dają,
Chcieliby wiarę osłabić.
Lecz w sercach kmieci,
Blask wiary świeci,
Za nię się dadzą i zabić.

Skryto nam cuda,
Przed okiem luda,
Niech ich ta bezbożność plami,
Nie patrz na deski,
Nasz pan Niebieski,
I tak Bóg Ojciec jest z nami!

CZTÉRY

# MARZENIA,

CZYLI

## WSPOMNIENIE

1846. ROKU

# W CALICYI.

-----

NAPISANE WIERSZEM

przez Pozdzińskiegok Akdesptotow

WTARNOWIE,

Nakładem i drukiem odp. dzierżawców drukarni P. Józefa Karnstädta: Mink & Schmiedehausen. 1848.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

E.ST. 7410.

037



### CZTÉRY

2 1

# MARZENIA,

CZYLI

# WSPOMNIENIE 18468° ROKU

W GALICYI.

#### NAPISANE WIERSZEM

przez

wordied eorenietisco.

### W TARNOWIE.

Nakładem i drukiem dzierżawców drukarni P. Józefa Karnstädta: Mink & Schmiedehausen.

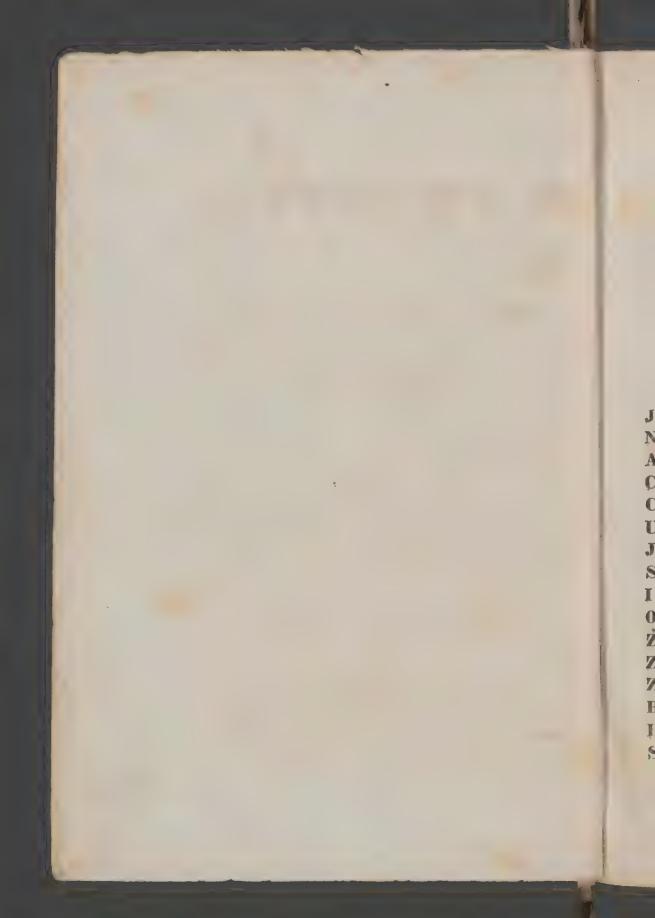

f.

Jakże - to dziwne marzenia; Nieraz nasz umysł zajmuja? Ani pomyślisz - czy to duszy tchnienia Czyli to boskie przestrogi, Czyli mieszkańcy piekieł za życia cię trują, Uczuciem nieszcześć - nedzy - lub trwogi. Jakże to miło, gdyś wesół, bez troski, Spoczniesz przy boku twéj lubéj I kiedy wśród uściskań - jej piersi - jej usta Ot—tak ściśle przybiją się do cię; Że ci się zdaje, że za nic kraj boski, Za nic te raje - ogrojce - ich straty, Za nic rozkoszna magnatów rozpusta, Bo duch twój wtedy ginie, w miłosnéj prostocie! Lecz kiedy spoczniesz, a umyst twój neka Sea nieżyczliwy - okrutny,

I

Ju

Pa

Ca

Pr

W

Dv No Sta

By

Ta.

By

Mł

Cie

A

Ze

Iv

Ze

I o

Wi

Mó

Oto Sia

Jak potępieńca — rozpalona ręka
Pali cię ogniem nieda spocząć duszy,
Przedstawia widok ponury i smutny,
To tak męczarnią ciało twoje skruszy,
Potem obleje i piersi i czoło,
Że wstaniesz odurzony i patrzysz w około,
Gdzie jesteś? czyś z obcego kraju,
Przybył na powrót do domu twojego?
I dumasz, coś tam widział, lub w piekle lub raju.
Posłuchajcież snu mojego:—

\*) Wychodzę na dwór, tak mi czegoś parno, Patrzę, w około — smutny i ponury, Od stron Tarnowa coś tak brudno — czarno, Firmament gęste zaległy chmury; Nad temi — gwiazda czerwona, Rośnie — potem się rozciąga, W końcu — ognista staje się łona I siarczystemi słupy światu się urąga, I od Karpat — do Tarnowa Rozliczne dymy się wznoszą, I z siarczystemi łączą się wybuchy, Pędzą w okół do Krakowa, I wszystko żreją z wściekłością, rozkoszą Naprzód śląc płomień jadu, jakby na podsłuchy,

<sup>\*)</sup> Sen prawdziwie miany trzy dbi przed rzezią Galicyi.

1:3

I podobne do Wulkanu,
Już mię sobą ogarniały,
Padłem na ziemię — ukorzył się Panu,
Cały struchlały.

To.

raju.

arno,

arno,

ą chy,

Przecież weselsze marzenie nadlata, Wioseczka piękna — pomiędzy górami — Dwór skromny - takaż facyata, Nowemi otoczony stoi budynkami. Stawek - miyn - karczma, niedaleko sie bie, Bydełko w lecie po błoniach się rusza, Tak jest w niéj miło- jak na poły w niebie; Była to wieska chorego Bogusza! Młody - a w krześle porażony siedzi, Cieszą go żona - dzieci i sąsiedzi, A on swe bóle ponosi tém śmieli Ze mu je słodzą, tak dobrzy anieli. Gdy nagle wbiega jego wierny sługa, I woła:, Panie! to coś złego będzie Zewsząd się słupy dymów pokazują I ognista dona dduga Wije się po niebie wszędzie, Mówią że chłopi palą i mordują! Oto sa przed dworem, zaprzegnięte sanie, Siadajmy co tchu, uciekajmy Panie!...,

Za

Tru

Wie

Wy

Kon

Zem

Z se

I jal

Tak

Ws

Nie:

Zab Na

I 20

Peda

Nier

Byr

B

A on odpowie: "mój bracie kochany, Ja się nie lękam oni mię tu znają, Żadnom ich krzywdą nie został skalany, A oni mię wszyscy tak bardzo kochają.

Lecz młoda matka jednak się zasmuca;
Bojaźliwe wejrzenia po za ekna rzuca;
A po krótkiéj bardzo chwili
— "Uciekajmy!" w rozpaczy zawoła;
"Mężu! oni już przybyli
"I otaczają mieszkanie do koła!..."

Patrzę — cóż to za źwierzęta;
Bo nic ludzkiego nie mają pozoru;
Cała postawa piekielna — przeklęta;
Dzikim wźrokiem wglądają do dworu;
Pyski pianą okryte, jęzór wywieszony;
Oczy dzikie, krwią zaszłe, krwią zlane opony
I taka wściekła gromada
Od swego dowódzcy wezwana;
Do dworu wpada;
Rzuca się na swego Pana!

A gdy ten chory, litości uprasza, \*)Dziedzie chłop bez czucia i serca,

<sup>\*)</sup> Ohłop - nazwiskiem Dziedzie dotąd żyjący w wsi Kamienicy przy Brzostku.

Za srogiém cięciem pałasza, Trupem go ściele morderca!

Bluzgnęła mukrew na pysk, podłogę i ściany Więc ze wściekłości zazgrzytnął zębami, Wyżygnął zpyska, z krwią zmieszane piany, Konającego dobija pałkami!

Ach! jeszcze widzę tę krew na podłodze Zemdloną żonę, obumarłe dzieci, Z sercem w boleści i duszą we trwodze,

I tę bandę — co znowu leci , Depcąc we krwi swego pana , Rąbie komody — fortepiana , Lustra i obrazy świętych , Wśród blużnierstw przeklętych —

Tak od strychu do piwnic ta zgraja plądruje Wściekłym gardzielem wypija i zjada, Niezostawiając jak tylko ruiny, Zabrawszy matkę, jej córki i syny, Na pokradzione konie z niemi wsiada, I zostawiwszy na podłodze trupa Pędzi dalej wściekła gruppa! Niepotrzebując więcej jak momentu, By mord popełnić — dwór złupić do szczętu! . .

Pędzą zażarci po drodze,
Dowodzca wskazał na prawo,
I znowu po wsiach mordują srodze,
I znowu z ludzi mają ucztę krwawą! —

pony

si Ka-

I tak ta zgraja, od wsi do wsi lata,
I naszladując najsroższego kata,
Jednym wyłupia oczy, lub odcina nosy,
Drugich rznie w pasy, ciągnąc ich za włosy,
Znowu piekielną podbudzona siłą,
Wiąże innych w dwie deski i przerzyna — piłą!!
Lub własne ciało jeść każe,
Rwie wąsy z wargami,
A gdy się dosyć, krwią nasyci — zmaże
Znów męczeńnika dobija cepami!..
I tak wszerz i wzdłuż pod góry Karpackie
Rznie, pali i morduje plemie hajdamackie.

Przecież mi z oczu zniknęli, — Nastają drudzy niestety! Lecz ci — przysięgę przyjeli, Na armaty i bagnety,

Że nigdy rak niezmażą w niewinnéj ofierze, Bo są apostolscy żołnierze.

Prawda — aż miło patrzéć jak spokojnie siedzą, Każden w swoich koszarach,

Lecz cóźto za dziwy? że choć wszystko wiedzą—
Choć wiedzą o tylu ofiarach,

Nie wyjdą zbrojno, nie bronią

Popełniać mordy, rzezie i męczarnie,

Niechcą się mierzyć z hajdamaki bronią,

Lub swoje życie wystawiać tak marnie.

Urz Jaki

Gdy Zda

Wie

I zr Lec Zno

I w Ale Aż

Lito Ws

Prze Do

Wid Tyc Ter

Z m

Nieg Krw Przy

4!.

rłosy,

piłą!!

żе

ackie e.

erze,

edzą,

7.a--

Urzędnicy téż siedzą — nieczuli na mordy,
Jakby jm krew polska pachniała,
Gdy koło nich pożogi wyprawiają chordy,
Zda się że dla nich, jest to rzecz zbyt mała!
Siedzą — jednakże z ich oka,
Widać— że ich napada myśl straszna, głęboka.

I znowu z oczów straciłem żołnierzy,
Lecz sen mię nieodstępuje,
Znowu przed oczy, wściekła tłuszcza bieży,
I wszędzie pali — niszczy i morduje!
Ale — cóż ja to widzę? — ach! to być nie może!
Aż mózg mój strasznie pali sie i zarzy,
Litości! — litości! przenajświętszy Boże!
Wszak ja wśród zbojców widzę — komissarzy!
Przebrani w chłopów jak ptastwo złowieszcze,
Do większych mordów podżegają jeszcze!
Widzę — żołnierzy, łączących się razem,
Tych — co im mieli być cnoty obrazem,
Teraz się łączą z krwią spluskaną zgrają
Z mordercami — wraz piją — całują — ściskają

I jakby w brew ludzkości Niepomnąc że Bóg od nich, żądać ma rachunku, Krwią powalane srebra — kosztowności. Przyjmują dla się jak zdobycz z rabunku!...

Oki

Chu

W

Bfa A j Na Tre Zbi

Na

Le

Ust

Już

Kr

At

Co

Ob Me

Pr

I w całej okolicy, od końca do końca, Niewidziałem jak tylko mordy i pożogi, Marzyłbyś - koniec świata, lub zaćmienie słońca Lub zagniewane i piekła i Bogi! . . .

Kiedy trwoga, To do Boga! -Wiec lud Boży przejęty tém przysłowiem święz Wychodzi z bram Krakowa w pokornéj po-Z choragwiami patronów, - Księża z Sakramentem, Spiewając modły - prosząc za swych braci. A gdy krakowskie mineli przedmurze, Z wielką pokorą w chodzą na Podgórze, Ksiadz Sakrament w rece bierze, Mówiąc: - "Oto Ciało i krew Pana, W tem zaufanie połóż mężny ludu. Błagaj - rzuć się na kolana, A doznasz - mocy - i cudu! - n W tém ktoś zawołał - "Ratujcie! Zołnierze!" I chuk okropny powietrze rozbija, Lud co dopiero z pobożności płacze W jedne gromadkę jak owcę się zwija,

I tak go sieką śmiertelne kartacze.

· · ·

Okropny panuje zament
Chuk armat, i broni strzały!
Wtedy Ksiądz wznosi najświętszy Sakrament,
Błaga swych bliźnich by mordy ustały.
A jednak chrześcijańskie braty,
Na lud niewinny wysyłają konie,
Tretują Księży — targają ornaty,
Zbluzgana krwią Hostya — teraz w błocie
tonie!

Na most się walą starcy i kobiety, Wszystko niewinne jak dusza dziecięcia, Lecz tu ich zbójcy bierą na bagnety, I Wiśle dają, w jéj zimne objęcia! Ustają wyć armaty — więc zaciekła tłuszcza; Już na bezbronnych szturm nowy przypuszcza

I któż wypowie ich męki,
Trupy.— po rynku leżeli,
Ranni — bez nogi, bez ręki
Trzy dni ratunku niemieli! . . . . . .
Krew z wolna ciekła — ku Wiśle bieżała,
A ta Krakowian ulubienica,
Co swą białą powierzchnią tak pięknie zachwyca,

Oburzona po twym czynie,

Mężny — i ludzki — Kolinie!

Przyjmując krew niewinną — od zgrozy —

zczerniała!

ońca

swig= tém<sub>3</sub> po=

staci, akrantem, braci.

ze, jórze,

na,

rze!4

Bo Un Od Bi Sł Go Ka

#### HH.

Boże! coś tak Twe piękne sklepienia, Umaił — tak świetnemi gwiazdami, Oddal z umysłu mego, tak srogie marzenia, Błagam Cię Boże ze łzami! . . , .

Zasnąłem — a w tém, jakiś gmach wspaniały,

Znowu mię w oczy uderzy; Postać jego niewinna, bo cały jest biały, Przed nim na warcie, stoi dwóch żołnierzy.

Słychać stąpanie koni — głuchy turkot w mieście, Gościńcem,— kilka wozów powoli się wlecze, Każdy, jakby całunem jest okryty płacktą A z każdego, z pod spodu — krew na ziemie ciecze, To wozy z zamordowaną szlachtą! A w nich świeżych trupów dwieście! . . . . .

I t

W

A

Pr.

Pa Lu

On

Na taki widok, bić przestało serce,
Gromada chłopów ciągnie na około,
Sądziłbyś po ich minie — że to ludożerce!
Ciągną zdobycz — by spełnić swą ucztę wesołą.
Na ich rękach — na sukniach — na wąsach na twarzy,
Wszędzie krew świeża — a w piekielnym wźroku,
Widać jaka zaciekłość, w ich sercach się zarzy,
W mordach, i diabłu, chcą dotrzymać kroku,
Stają wszyscy przed cyrkułem,
Płachty z wozów odkrywają,
Bo dom ten pod tym tytułem.
Tu z swych czynności, sprawę złożyć mają.

Ludzie! odwróście swe oczy,
Lub, lepiéj patrzcie — i osądzcie sami
Czyli w was jest krew ludzka, lub czyli jad
smoczy,
I powiedźcie do siebie — myśmy tygrysami!...

ziecze,

e! sofą. sach

urzy, lnym oku,

arzy, roku,

mają,

i jad oczy, mi!.. Odkryto bryki — trupy nago leżą Jeden na drugim bez ładu,

Wtém — urzędnicy z cyrkułu przybieżą
I upatrują w trupach — jeszcze życia śladu.
Starosta do chłopów, wesoło zawoła:
"Dobrze, dobrze, moje dzieci,!"
Potém obszedłszy te wozy do koła,
Rzekł: "No, trzeba zrachować te śmieci,

Wszak wiecie dobrze – co się płaci głowa, A tu ich widzę, bez głów jest połowa."

— To zaraz będzie — dowódca odpowie:

Wywróćmy wozy, kamraci!

Wszak tu niechodzi o niczyje zdrowie,

Pan starosta trupów płaci. —

— Daléj!: zapieniona zgraja woła

Wywróćmy wozy — bierzwa się za koła! —

I tak prawie w jednéj chwili

Wszystkie wozy wywrócili. — Przez sen, a prawie zdjęły mię nudności, Bo też to — nad moc człowieka,

Patrzeć — i widzieć, sterczące z ciał kości, Lub, jak z wyprutych lelit, powoli krew ścieka. Tu kadłub leży, bez nóg i bez ręki, Lub z głową z skóry obdartą,

Owemu, brzuch wypruto, oderwano szczęki; Temu — kneblami usta rozparto. Mózg cieknie z głowy — bez nosa bez uszy, Tu leży noga z kilkoma żebrami, Ten ma na wierzchu oczy, od srogich katuszy, Ow znowu wyłupione, razem i z zębami!...

Więc mordercy staroście wszystkich okazują,
Jak rzeźnik mięso — kolejno rachują.
Ciągnąć za włosy do góry,
Podnoszą skrwawione ciała,
A gdzie zabraknie głowy,
Lub kto całkowicie obdarty ze skóry,
Albo czyja się głowa bardzo rozleciała,
Upraszają pokornemi słowy,
Żołnierzy i szlachetnego pana,
By całkowita liczba była rachowana.
To jest ażeby równą, nagrodę zebrali
Czy mniej lub więcej, kogo rozsiekali!.

Lecz co za cud? — na takie katusze,
Z pomiędzy trupów gromady,
Jeden jednak dał poznać, że jeszcze ma duszę.
Daléjże chłopy do rady
Co znim zrobić?: ale byli tam żołnierze,
Nie powiem którzy, bo by się gniewali,

Tyll Ci,

Ach

Gdy Za Pod

Pati

Doo Kaz

Jak I c

1 1 14

Tylko, że noszą zielone kołnierze, Ci, mu głowę zranioną pałką roztrzaskali!...

Zy,

ija,

szę.

ze,

Ach! co daléj się działo — rzecz — to bardzo prosta,

Gdy już obrachowano nieszczęsne ofiary, Za każdą chłopom zapłacił starosta. Podobno więcej — jak cztery talary! Patrząc na taką podłość: aż mię kolki brały, Wtem jakby na dobicie jeden chłop zuchwały

Niechże się nie pobałamuci
Oto — jeszcze dwa bliźnięta,
Co z żywota matki zostały wypruci,
'Toś my jeszcze nic nie wzięli za nie,
Więc, niechże téż pan pamięta,

Dodać, — Starosta kiwnąwszy spisdrutem, Kazał za nie zapłacić, trzy ryńskie walutem!..

Daléj pan starosta każe,
Aby wszystkich poskładać do kupy,
Aby się tém zajęli — sami komisarze,
I przyzwoicie pochowali — trupy.
I z spokojnością — i duszy rozkoszą,
Patrzał na gromadę wściekłą,
Jak jednego po drugim—trupów z placu znoszą,
I cieszył się — a za nim cieszyło się — piekłe!.

(3)

Wielu jeszcze z pomiędzy męczenników żyło, Bo albo jęk przytłumiony,
Albo ruszenie ręki, lub nogi znaczyło,
Że niektóry był tylko, ciężko poraniony.
Wtedy ich to oprawcy śledzili oczami,
I z klątwą w ustach — i w oczach z wściekłością,
Pastwiąc się nad niemi nadzwyczajną złością,
Dobijali kijami — cepami — kolbami!..
A potém, kilka dołów obok wykopali,
Jeszcze drgających — bez żadnéj przyczyny;
Tak drogie dla ojczyzny — ukochane syny!
Wrzuciwszy, gorącém wapnem — zalali!...

ło,

cią,

ny; y!

## HII.

## Rok 1848.

I tak wszérz i wzdłuż całéj Europy,
Jakby trąbą archanioła
Co nas - to kiedyś przed Boga powoła,
Zasłyneli galicyjskie chłopy!
I dla tego nie uszli Chrystusa prawicy,
Bo od krwi w któréj tylu wyginęło,
Którą się opluskali także urzędnicy,
Samo się nawet — niebo zrumieniło! . . .
Zesłał Bóg na nich choroby i głody,
I wymierali od nędzy żebractwa,
Gryzeni od sumienia, bardziéj od robactwa.
A wzbudził — wszystkie narody,

Maj Pyt

I Zg

Ir

Pďa Co

Z

Do

By

Prz

I pa

Tys

I ję

Kry

I każdy chwycił za mściwe oręże Pomnac na swych braci rany, I służebnicze, a spodlone węże Wygnał – zrucając z swych tronów Tyrany. I lud się z ludem serdecznie skojarza, Niepatrząc na pomoc niczyją, Woła na Króla — Księcia — lub Cesarza Dawajcie — Konstytucya! Za nim to jednak dokazać się dało, Jeszcze ogromne poniesiono straty, Bo się po świecie wiele krwi rozlało, Czego znowu powodem byli biórokraty. Jednak głos Boga wiecej przecie znaczy, Jak nedzne i spodlone urzeda siepaczy, I ludy przy okrzykach i armatnim huku, Ogłosiły swą wolność, w raz z wolnością druku.

I wnet powstały walecznych szeregi,
I swych ciemiężców nogami zdeptali,
A biórokraty, i łotry, i szpiegi,
Z otwartym pyskiem, siebie się pytali:
"Co się to stało? — Czy to czart tak słaby,
Ten nasz doradzca — ojciec — i dobrodziéj,
Żeśmy struchleli, jak w starości baby
I kryjemy się jak nikczemny złodziéj!"

1 3

A młódz poczciwa około Tarnowa,
Mając w pamięci morderstwa wyryte,
Pyta: gdzie się znajduje sierota lub wdowa,
I zgromadza — je w koło znamienite,
I rzecze: "Wy których zakrwawione serca,
Płaczą nad stratą — męża — brata — ojca,
Co wam go zabrał nikczemny morderca,
Z waszego łona wydarł podły zbójca,
Do boskiego pieśń korną wznieście Majestatu
By was obdarzył i męstwem i siłą,
Przekażcie boleść waszą potomnemu światu,
I pamięć męczeników uczcijcie mogiłą.

any.

arza

uku.

ėj,

I tysiące serc jęknęło,
I potoki łez spłynęło,
Tysiące głosów do nieba się wzbiło,
I jęki wdów i sierót niebiosa przebiły,
I zapalony i w sercu i duszy,
Mimo boleści która go rozcina,
Cały się naród na jeden raz ruszy,
Idzie na górę świętego Marcina,
Z westchnieniem w piersiach i w oczach ze

Krwią męczenników ziemię przesiąkniętą, Znosi własnemi rękami, I sypie — mogiłę świętą.

**→998** 

Szczególna rozkosz serce me poifa, Gdym patrzał jak codziennie, zwolna, Skromna pamiątka lekko się wznosiła, Bo tėż to praca, dosyć jest mozolna. Tam to i starce i młodzież i chłopy

Żołnierze i rzemieślnicy, Pierwsze sypali okopy, Nieszczędząc silnéj prawicy.

I stroskane wdowy -- i gładkie mężatki,

I liczne dosyć sieroty, Powybierawszy co lżéjsze dopatki Zarówno z ludem biegdy do roboty.

A gdzie upałem ziemia rozkruszona, Nie tak się z sobą spajała, Ich to oddechem i łzami zwilżona,

W pierwszéj tegości została.

Widziałem także Polek, naszych kilka, Co pomimo małej siły,

Co pomimo małej siły, Pomimo że do mogiły

Jest od nich prawie jak milka; Chcąc ulżyć zbolałemu sercu, Biegły po zielonym murawy kobiercu, Znacząc ścieszkę z ócz swoich czystemi perłami, Mogiłę powiększały drobnemi rączkami.

I ciebie równie cny obywatelu, Widziałem, jak na twoich czele Szedłeś z krakowian hotelu Łączyć wspólnych uczuć cele,— P

Kto

Dla

Z

Za n Za n Niec

Doń

kości!

I ztwego to przykładu, równie zachęcenia,
Postać mogiły się zmienia,
Bo razem z przyjaciołami
Powiększyłeś ją prawie, kilkuset takami.
Lecz nie dziw — bo ukogo serce
Taką szlachetnością bije,
Kto z swych uczuć szlachetnych w ustach ludu żyje
Dla tego, cne pamiątki nie są w poniewierce.
I każdy patrząc na waszą robotę,
Z serca wdzięcznemi pochwala ją głosy,
Wielbiąc braterską między wami cnotę
A Aniołowie oklask, dają wam w niebiosy.
Za nim się jednak spełnią, te wasze nadzieje,
Za nim skończycie pamiątkę wieczności,

Niechaj duch zgody w waszych sercach tleje, Doń was wzywa krew braci — strzaskane ich

---

Tami,

Dw A 1

#### IV.

Dwónasta w północ godzina wybiła,

A mnie z mych oczów nie znikła mogiła,

I z całej jej okolicy

Gdzieś się roześli wszyscy robotnicy;

I tylko dziwne widziadła

Około mych ocz biegały,

Czułem że twarz moja bladła,

Oddech miałem, raz prędki — to drugi raz mały.

I zwolna w koło męczeńskiej góry Gęste i czarne zbierały się chmury. Powietrze ciężkie po nad górą leży, Słychać głuchy chuk pioruna, Krzyk wron, sów, i skrzek niedoperzy, A zdala krwawa rozciąga się łuna Potém się nagle po nad górą zbiera,
I z strasznym chukiem i ze drzeniem ziemi,
Niebo się na pół roztwiera,
Grono Aniołów - a pomiędzy niemi
Widzę — choć z strachu dygocze powieka,
Z pięcią ranami człowieka! —

L

T

A

S

1

Tysiące gromów na raz uderzyło, Złowrogie ptastwo, kędyś się podziało Wszystko, ucichło – uciekło – pokryło, Ja rzekłem: słowo, ciałem się stało!

Stał w śród jasnego obłoku,

Z zbawienia chorągwią w ręku,
Szczególna dobroć świeciła mu w oku,
A twarz była pełną wdzięku.

I w koło niego ciągłe błyskawice
Dyamentowym przebiegały ogniem;
Miał podniesioną do góry prawice,
Aniołowie, to z boków, to z tyłu, to nad niem.
Skinął – a ziemia straszliwie zadrżała
Powstał chuk grzmotów – razem wiatrów
wycie,

Góra Marcina, zewsząd w ogniu stała:
A ja, sądziłem że już kończę życie.
Aż z prawéj strony dziwne światło płonic,
Takie cudowne, tak przyjemne oku,
Że patrząc, zda się, żeś na niebian łonie;

emi,

eka,

ziało

o,

ıu,

niem ľa atrów vycie, aďa;

nie,

Lub szczególnego doznajesz uroku.

I w tém-to świetle, najprzód jakby cienie, Pokazały się, w człowieczej postaci, A potém lekkie nastąpiło brzmienie; Wreszcie, wyraźne osoby mych braci.

A wszyscy byli w narodowej szacie, I w tak czyściuchnej, i bielszej od śniegu, Żebyś rozumiał że to brat przy bracie, W ojczystym stanął szeregu.

Lecz przez te szaty, jakby z mglistéj pary, Wszystkie widziałeś i członki i rany, Bo to były skonałych męczeńników mary Z których każdy, krwią swoją jeszcze był zbluzgany.

Tak, jak od morderców, który był zabity,
Czyli z rościętą głową — czy obdartą skórą,
Czy z wyprutego brzucha, wypadły lelity;
Tak wszyscy wraz stanęli pod męczeńską górą.
Chrystus przyjaźną powitał ich mową,
A oni, w kornéj postawie słuchali,
Stojąc - z chyloną potrzaskaną głową,
Zalanemi krwią oczy, spojźreć się Nań bali.

Wtém - z lewéj strony ziemia się rozpada, I w pośród dymu i ognia ze siarki; Szkaradnych diabłów wychodzi gromada, Ciągnąc chłopów za sobą, to za łby, to karki. I to straszno - aż było, jak postacią smoczą Tych nieszczęśliwych, to z pyskiem to z kłami, Lub strasznemi pazury, do koła obskoczą I bija i morduja, cepami, kosami, Lub w piersi zatykają wyostrzone noże, Lub w usta im dmuchają siarczystym płomieniem, A nieszczęśliwi, krzyczą: "Litościwy Boże! Zasťoń nas zasťoń, twém świętém ramieniem!" I prawda bo zaledwo na wierzch się dobyli, I poczuli w bliskości Zbawiciela świata, Zazgrzytali zebami - straszliwie zawyli -I umilkli - jak milczy, więzień w rękach kata. I zaraz stychać byto jak po prawej stronie, Wdzięcznemi głosy pienia się ozwały, Zbawiciel, ku niem, zwrócił swoje skronie; Potępieńcy okropnym głosem wtorowali.

Chor prawy. O wielki Boże nasz l Oto my sługi Twe Padamy na nasza twarz. Chrystus. Powstancie dzieci me. Wyście kochali mnie, Wyście wierzyli w mnie. Chor sszy. O wielki Boże nasz, Wysłuchaj naszych próżb, Nasza Arwia, grzech ich zmasz, Nam hazał srogi wrog Zaniechaj ciężkich gróżb; Dreczy ich piekielny skwar, . Umniejsz im tak ciężkich kar.

Chor lewy. I my wierzyli w Cię, Lecz nieprzyjaciel Twój, Co teraz hrew nasze ssie, I z nami wiedzie boj; Umiał usidlić nas, I zgubić wszystkich w raz. Chrystus. Wyście zdeptali ciało me, Teraz z wami związki rwę. Chór. By deptac Twych swiatyn prog. Mowit nam: že on Bog nasz, Wszakże go Ty Panie znasz.

Przy Przy

Bože Ze Nie

Was Przy Przy

Dosy

 $O \mid p$ Przy Ukaż Tyś Niec

Od !

Przy Przy

Obadwa Chory Bože! my wszyscy twój lud Przebacz-nowy okażesz cud!

Chrystus. Przez mych postańców mówi-

łem wam, Królestwo moje dla was dam. Jeżli miłować będziecie muie, I siebie - co serce tchnie. Wy męczenniki chodźcie sam, Patrzcie na rany, ktore mam, Ja te poniosłem w miłości was, Waszego szczęścia nadszedł czas! -

A wy mordercy idźcie tam, Gdzie was powołał wasz pan, Wy odmówiliście mi, Szacunku — i wszelkiej czci.

Aniołowie Przyimcie korone meczeńska, Spodlone ciała i dusze, Przyjmijcie palmę zwycięzką. Chodźcie na wieczne katusze Chor 1szy.

73

ni 2

em,

n! 66

yli,

ta.

nie 2

nie;

ròg.

nasz,

nasz.

Bože składamy Ci dzięki. Czyliż wintenen. Boże składamy Ci dzięki. My z rozkazu zabijali My z rozkazu zabijali Bože! składamy ci usu. Że przebaczyłeś nam winy, My z roznazu zwi. Że przebaczyłeś nam winy, Duch nas opętał zły,

Diabli.

Czyliż winienem ja lub ty? Nie zaś niebieskie dziedziny. Bo nam zapłate dawali.

Chrystus. Dosyć me dzieci - kocham was, Ja wam mówiłem: nie bij Waszej nadgrody nadszedł czas. Nie zabijaj i nie kradnij.

Aniołowie. Przyjmcie korone meczeńską Spodlone ciała i dusze

Chor 1szy. O! przenajświętszy nasz Panie, Sprawiedliwości nieznamy, Przyjmij ostatnie błaganie, Ukaż jem jeszcze te dziwy Tyś Panie tak litościwy! Niechaj katusze i męki Od Twej poprzestana reki.

Diabli. Przyjmijcie palmę zwycięzką, Chodźcie na wieczne katusze.

Chor 2gi. Bo my znoszemy meczarnie. My jesteśmy proste hamy, A tamtém uszło bezkarnie. Czyliż urzędników zbrodnia Niewarta jest piekieł ognia?

Chrystus. Me słowa są niecofnięte, Jak krew i ciało me święte.

Aniołowie. Diably. Przyjmcie korone meczeńska Spodlone ciała i dusze Przyjmijcie palmę zwycięzka. Chodźcie na wieczne hatusze.

77

I za

Pon

Ws

Lus

Ber

I tv

Ped

I po

Tyl

I z Chrystusem święci męczeńnicy,
Pośród aniołów najsłodszego pienia,
Co stali razem, przy Jego prawicy;
Zwolna wchodzili w niebiańskie sklepienia.
W tedy się diabli, z wściekłością rzucili,
Na nędznych chłopów, i ostremi kłami,
To ciało gryźli to ze łbów mózg pili,
To pruli brzuchy, szarpali szponami,
Innych ostremi kosy obrzynali,
Tych znowu brali na ostre tórtury,
Łupili oczy, lub darli ze skóry,
A te biedaki do Boga wołali:
Ach! jakiż to los, jest nasz nieszczęśliwy,
Lecz jeżeliśmy tak ciężko karani,

Lecz jeżeliśmy tak ciężko karani,
Bądź-że dla drugich równie sprawiedliwy,
Gdzież-są? co byli za chłopów przebrani.
Gdzież jest starosta, jeden jak i drugi?
Gdzie komisarze i różni ajenty?
Gdzie ci? co swoje tak wierne usługi,
Nieśli dla piekła — jak na ółtarz święty!

Panie! tu ich nam oddaj, wszak oni swe dusze; Dawno piekłu sprzedali, bo wszystkie ich czyny,

Pokazują jakie i dla nich, mają być katusze Wszak-że to są wcielone piekielników syny. Daj ich tu do nas! — Więcej niesłyszałem, Bo wycie sraszne - słuch mi odebrało

Ziemia się trzęsła, ja podobnie drżałem,
Siarczyste ognie, Piekło wyrzucało;
I za każdym wybuchem, popobne do ryku,
Pomieszane z jękami, znowu słychać słowa.
Wśród piekielnego chałasu i krzyku;
Wołano: gdzie jestBreinl, gdzie jest jego głowa?
Luxemberg, Chomińskiego, wtrącajcie co rychło
Bernd, Szelę, Langera — daléjże do piekła!
I tym podobnych woła zgraja wściekła.
Pełna rozpaczy, gniewu, albo złości
I potém wszystko zagasło — ucichło.
Tylkóm głos z nieba słyszał:
Chwilę cierpliwości.



!
isze;
ich
yny,
usze

dem.









Cena Zlp. 1 i gr. 6 na korzyść pomnika poległym.

# Do Czytelnika.

Mieszkańcy wiosęk i stolic, Chciejcie słuchać mnie słowika Lecącego do okolic Mego gaju Sikornika.

**P**-E

Spiéwałem ja wśród pomroki...
Ale w ówczas gaj zbyt szumiał, \_
Człek zapadał w sen głęboki,
Lub słuchając—nie rozumiał...

多色

Teraz — skoro świta zorze... Gaj mniéj szumi, człek się budzi, Spiéwać będę, przecie może Zrozumie mnie kto z śród ludzi?

ÞE

Nieuczony śpiéw leśnika Przyjmijcie! gdyż jego chęci; Do Ojczystego pomnika Nieść czyny, godne pamięci.



sk nie ró by 4 e pis oje kan

Wi

me

60

pr

ża

że

leg

Staraniem ob. Rud. Chroszczewskiego, odprawiło się d. 8 Kwietnia 1848 r. w kościele na Podgórzu Nabożeństwo za poległych w czasie processyi dnia 27 Lutego 1846 r.

Katafalk był ozdobiony w kwiaty, wieńce i godła wojenne powstańcze, na dwóch tarczach i ich podstawach, były umieszczone wiadome nazwiska poległych. Dzieci miejscowych obywateli, w żalobne przepaski ubrane, trzymając wieńce męczeń-

skie, otaczały trumnę ofiar równe jak one niewinnych, czapka wolności uwieńczona różami, szarfa czerwono-biała i pałasz dobyty, ozdabiały trumnę, obok umieszczono 4 chorągiewki narodowej barwy dwie z napisami: "Wieczna pamięć poległym synom ojczyzny w r. 1846. dwie drugie zaś z orłami polskiemi. Przed katafalkiem, ustawiono armaturę a na téj był napis: "pomordowani przez byłych nieprzyjacioł." ")

ie-

3 r.

za

Lu-

eńśch

zoeci

ze-

eń-

Uroczystości téj przewodniczyli księża, co uszli śmierci w czasie owéj wojującej processyi, mowy XX. Solarskiego, Księżarskiego i p. Borkowskiego ar. dr. żegnały towarzyszów, przy ich boku poległych.

<sup>&#</sup>x27;) Wyraz ¿byżych, na prostym papierze atramentem napisany domieszczono późniéj, to jest już po ukońezeniu malowidła.

zg

W

CZ

tes

cie

ch

ko

za

za

cé

W

na

3)

Po mszy żałobnéj, X. Solarski przemówił z ambony, jako naoczny świadek wypadków processyi, wyjaśnił jej cel, odmalował pokrótce rozjuszenie żołnierzy żimorderstwa towarzyszącychim chłopów, i wezwał; aby przebaczyć byłym nieprzyjaciołom i przycisnąwszy ich do piersi, po bratersku uścisnąć dłoń, którą namteraz podają w imię wolności. Poczem jeden z młodzieży, zdiąwszy chorągiewkę z trofeów katafalku, przed kościołem wezwał obecnych na cmentarz dla oddania czci poległym, wraz wszyscy długim i porządnym szeregiem pospieszyli. Na mogile męczenników zatknięto chorągiewkę i podniósł

<sup>3)</sup> Gdy wiemy z pewnością, że nawet officerowie, znieważali w najhaniebniejszy sposób relikwie SS. które księża nieśli i kapucynów targali za brody, dziwić się nie będziemy ślepocie prostych żołnierzy.

e-

ek

el,

e-

0-

e-

si,

az

ı Z

e-

0-

0-

d-

ę-

sk

ie-

tó-

zi-

głos X. Księżarski <sup>3</sup>) ten lubo wymawiał się nieprzygotowaniem, aby w takiéj chwili i zgromadzeniu mógł przemówić, jednakowoż wyraził się dostatecznie aby polak uczuł, ile on nad brzegami Sekwany czuł tęsknoty do rodzinnego kraju i z jaką niecierpliwością pragnął corychléj ujrzeć ukochane brzegi Wisły, aby raz jeszcze z rozkoszą, wolność osobistą i życie poświęcić za szczęście i wolność ojczyzny. — Potém zabrał głos p. Borkowski w następującéj osnowie:

» Rodacy! Niedocieczne są wyroki Wszechmocnego, który ulitowawszy się nad nędzą Narodów żelazném berłem de-

<sup>3)</sup> X. Księżarski wśród wypadków processyi pojmany i uwięziony w Bochni, uwolniony został z więzienia, rzadką odwagą i przytomnością umysłu przez panią Pałman ob. Bochni, szczęśliwie uszedł do Paryża i powrócił w wilią dnia tego nabożeństwa.

los

do

réj

SZ

jóv

Sro

ski

go

CZ

WS

sta

ski

wk

WS

rzą

jac

leś

ci,

spotyzmu nękanych, widocznym potęgi swojéj cudem, zrzucił z Nich jarzmo tyranii, tych przewrotnych ministrów i dworaków; przez których nigdy głos prawdy ludu nie doszedł do tronu władzców. Dziś już wolno nam paść na kolana przed Miłosiernym Panem nad Pany i z rozrzewnioném sercem, za nieszczęśliwych braci naszych, niewinną męczeńską śmiercią polegych tu w d. 27 Lut. 1846 r. za tych mówię czystych, niewinnych postanników miłości bratniej, oddać Im westchnienie dziękczynne i Izą bratnią wolno już płynącą, skropić Ich grobowiec.

Bo cóżto miała na widoku ta żadnym złym zamiarem niepokalana processya ludu Krakowskiego, mająca na swém czele kapłana z krzyżem Zbawiciela naszego w ręku; jeżeli nie religijną pielgrzymkę, miłością bliźniego natchnioną? pielgrzymkę do téj nieszczęśliwej części Galicyi, której podżegnione wieśniactwo, najstraszliwszych dopuszczało się morderstw i rozbojów, pielgrzymki téj cel mówię był, aby od srogości i zbrodni napomnieniem braterskiem wimię tego Boga, który dla naszego odkupienia ponióstprześladowanie i męczeństwo, powściągnąć ich.

Ale rzućmy zastone niepamięci na to wszystko co się w tym straszliwym dniu stało, bo dziś już braterstwo narodów, boskim płomieniem wolności rozjaśnione, wkłada na nas obowiązek zapomnienia wszelkich uraz i krzywd ciężkich nam wyrządzonych. Nie zasępiajmy téj promieniejącej jutrzenki odrodzenia się naszego, boleścią nad krwawym zgonem naszych braci, którzy tu padli ofiarą bohatyrskiego po-

tyralwowdy Dziś Minioi napomó-

plynym a luzele

ków

enie

w mi-

ama

Piś

lu .

Poz

czą

Jan

Ale

Wi

Eu

X. :

An

Ty

Ign

Fra

Jak

święcenia się dla sprawy ludzkości. Rodacy! Nie przyśliśmy tu opłakiwać na nowo Ich nieodżałowaną stratę, Ich męczeństwo, bośmy je wypłakali już krwawemi łzami przed obliczem Boga i całego świata. Przychodzimy tu raczéj, oddać należną cześć Ich popiołom, a jeżeli nie w naszéj mocy powściągnąć łzę błyszczącą w oku, niechaj ta łza będzie rękojmią; że w sercach naszych gore tenże sam święty ogień miłości braterkiéj, która Ich tu zjednoczyła.

Pokój Wam cienie prawych Polaków! pokój Wam męczennicy wolności! Cześć Wam! bo najodleglejsza potomność na mogiłach waszych, wzorów cnót obywatelskich szukać będzie i odchodząc z tych miejsc powtórzy nasze słowa: "niemasz ofiary, którejby po nas Wolność i Ojczyzna, domagać się nie miały prawa.

Po téj mowie, wykonany był przez amatorów śpiéw żałobny na głosy.

# Nazwiska wiadome poległych na processyi:

Edward Dembowski, autor dzieła: Piśmiennictwo Polskie wzarysie, oraz wielu artykułów w pismach Warszawskich i Poznańskich, a téj processyi przewodniczący z krzyżem, w ubiorze chłopskim. Jan Duczyński Adj. Uniw. Jagiel. Alex. Chroszczewski Aud. Uniw. Jageli. Win. Makowski Naucz. szkoły paraf. Eust. Slaski Uczeń Pensyi w Krak. X. Łukasz Brożdzyński kapucyn, And. Wenzel żolnierz wysłużony, Tyranek Murarz, Ign. Cwikliński rzeźnik, Fran. Alexiński kominiarz, Jakób Jakubowski stolarz,

Ronowo stwo,

zami Przycześć nocy nie-

cach í mivla.

ków! Iześć 1 mo-

ateltych

masz zna, Kominkowski krawiec,
Mich. Kowalski cieśla,
Tom. Wisłocki murarz,
Olechowski bednarczyk.
Ant. Pawłowski krawiec,
Marya Makara 3ch letnie dziecko,
Gurski Stotarz,
Stanisław Zajączkowski ob.

Zbiéraniem składek na pomnik dla tych męczenników zajmują się: PP. Zucyna Mieroszewska, Helena Żuchowska, Pr. malars. Brodowski, Lipnicki litograf i Rudolf Chroszczewski; w czasie nabożeństwa zebrano Złp. 310 gr. 29.

Czapkę wolności i szarfę będące na trumnie w czasie nabożeństwa, także chorągiewkę z napisem zdięte z trofeów katafalku, zawieszono w kościółku ś. Bronisławy p miąte

mięci kich ność rolog ale o ziemi nów, ny i wy przy Mogile Kościuszki, w godnéj pamiątek narodowych świątyni.

Prawda, że dużo imion godnych pamięci ginie w historyi, że gdyby wszystkich zliczyć, którzy od wieków za wolność walczyli i ginęli, byłaby to martyrologia, jakiéj nie spisze całe pokolenie, ale owoce prac i poświęceń nie marnieją, ziemia nasza przesiąkła krwią swoich synów, dla tego taka bujna w wielkie czyny i w wielkie poświęcenia.



tych icyna , Pr. i Ru-

ee na chokatanisla-

# PRZYPOWIEŚĆ (z Mickiewicza.)

Onego czasu w upał przyszli ludzie różni
Zasnąć pod cieniem muru; byli to podróżni.
Między nimi był zbójca; a gdy inni spali,
Anioł pański zbudził go: wstań, bo mur się wali.
On zbójca był ze wszystkich innych najzłośliwszy:
Wstał, a mur inne pobił. On ręce złożywszy
Bogu dziękował, że mu ocalono zdrowie.
A pański anioł stanął przed nim i tak powie:
Ty najwięcéj zgrzeszyłeś; kary nie wyminiesz,
Lecz ostatni najgłośniej, najhaniebniej zginiesz.

Poe

wra

na

i in

→ □ ¾ ← >

Następny zeszyt obejmować będzie: Poezyą na cześć Edwarda Dembowskiego, wraz z jego portretem zdjętym z natury na zgromadzeniu klubu rewolucyjnego, i inne artykuły.

żni. , ę wali. liwszy: vszy

wie: iesz, giniesz.



UCZUCIA

I

# WIDZENIA

w roku 1846.



W KRAKOWIE

1848.

三十、 面,但

NA KORZYŚĆ BRACI NASZYCH OJCZYZNIE POWROCONYCH. na: be

w sil du

sty ws jąc

zn

ne taj

m cu i

bo m W chwili gdzie tak nam potrzeba znać ducha narodu i dać go poznać drugim, sądze że nie będzie bez użytku, ogłoszenie wyjątków z listu matki polki w roku 1846 pisanego. Jest to nowy dowód jak silną jest nasza wiara w przyszłość, jak żywotny duch narodowy, kiedy, czy to wśród mogił ojczystych, czy na rusztowaniu wygnaniu lub tułactwie, wszędzie głos jeden z piersi się wydobywa: wyznający Polskę w obec Boga i jej prześladowców, wyznający wiarę że pomimo ludzi zmartwychpowstanie.

Wszyscy którzy macie udział w obecnym dniu stanowczym, przeniesienia zasad syna Boga, z rodzinnego w publiczne życie, pamiętajcie jaki jest duch w tajnikach sumienia narodowego; to co jedna polka wypisała jest uczuciem panującém w sercach wszystkich matek, całego przyszłego pokolenia dla którego pracujecie; niechże więc wszystkie wasze myśli słowa i czyny, natchuione będą wiarą, nadzieją i miłością, bo to jest jedyne hasło, na które, rozpryśnie się kamień grobowy naszéj ojczyzny.—

Wydawca.

ciç sol raz tal wa ulż juž zal nie św nas ral ko Te. śla ci le do któ to odo sac

#### Dnia 12. Marca 1846 R. Kraków.

oja droga: Niewiem kiedy i gdzie ten list odbierzesz, może cię nawet nigdy nie dojdzie, jednak bądź co bądź postanowiłam sobie pisać do ciebie i opisać ci wszelkie koleje, przez które teraz przechodzimy, a przytem wzruszenia i wrażenia moje własne tak liczne i rozmaite że czasem się dziwię że moja biédna głowa do tych czas wytrzymała; dla tego téż to moja droga, żeby ulżyć téj biednéj głowie, wynurzę się przed Tobą.

Stuchaj: Przepowiednia Wernychory ku końcowi się zbliża, już Muzułmanie byli na rynku Krakowskim, już konie swoje wiązali u stóp Panny Maryi kościoła. Tak moja droga! Polska już

niedługo zmartwychwstanie!

Ale obiecałam ci wprzód opisać wypadki, których byliśmy świadkami przez całą zimę. Do dnia 18go lutego dochodziły nas ciągle wieści o powstaniu, rewolucyi, kommunizmie, rzezi rabunkach i. t. d. tak jak pamiętasz przeszłego roku, tylko daleko częstsze i wyraźniejsze. Jedni się cieszyli, a drudzy się bali. Teraz dopiero żałuję żem wcześniej, w ten czas jeszcze tego listu nie zaczęła, byłabyś dokładniej wiedziała, com ja w ten czas myślała, ale i tak będę się starała zebrać moje wrażenia i sumiennie ci je opisać. Uwierzysz mi zapewne jak ci powiem, żem się wcale nie bała. Przez to samo że nigdzie prawie nie bywałam, nie dochodziła muie i dziesiąta częsć różnych strasznych wiadomości, które na wielkim świecie powtarzali, a chociaż mnie co doszło, to przyznam ci się żem złemu nie zawsze wierzyła. Miałam ja oddawna przeczucie, od dwóch lat prawie pewność, że w tych czasach zrobi się jakaś wielka rewolucya, jakieś wielkie wstrząśnienie

calym prawie światem a przynajmniej Europą, Ja kobieta, a nie nwierzysz jaka czułam potrzebę innego życia, więcej oddanego dobru publicznemu, to jest dzwignięcia ludzkości, nie tylko znędzy ciała, ale bardziéj jeszcze z nędzy duszy; jak ja zapragnęłam dla naszych dzieci, dla syna szczególnie innego życia, jak to którem żyła dotychczas tutejsza młodzież; ile razy o tém wszystkim myślałam, zawsze po nitce do kłębka, dochodziłam do tego, że musi być wielka rewolucya, jedném słowem, zapragnęłam całą mą duszą, całem mem sercem wyswobodzenia Polski, zapragnęłam Ojczyzny, wolności i możnaż się dziwić mężczyznom podobnie myślącym? W ostatnich tygodniach karnawału co raz głośniej i wyraźniej zaczęto o tém mówić, tak, że nawet mogłam mieć mie tylko nadzieję, ale nawet pewność rewolucyi, i cieszyłam się i bałam, ażeby mąż nie był w nią wmięszany, co jednak zdawało mi się nieochybne. Ach moja droga, postanowiłam sobie wszystko ci powiedzieć, wyspowiadać ci wszystko jak było. Na pare tygodni przed zaszłemi wypadkami, byliśmy na pogrzebie, na którym była mowa, a że ja mów pogrzebowych nie lubię, wróciwszy prosiłam męża, jak umrę, żeby nie było mowy na moim pogrzebie; on mi na to, nie wiemy, które z nas z brzegu i cheąc mnie zapewne przygotować do wypadków, które widział nieochybne, wyznał mi że z pewnością rewolucya téj wiosny wybuchnie.

Co się ze mną działo, jakem to wszystko usłyszała, łatwo pojmiesz, doznałam w tenczas wielkiéj łaski Pana Boga, niedosyć że mi pozwolił zdać się zupełnie na Jego przenajświetszą wolę; ale jeszcze tyle wlał pociechy i nadziei w moje serce że nietylko żem się o życie tego co mam najdroższego nie bała, bo przekonana byłam, że mąż jest za nadto poczciwy, żeby mu miał włos z głowy spaść, ale teraz nawet kiedy wszystko zdaje się być skończone, kiedy trzech monarchij wojska opanowały nasz biedny Kraków i grają marsz pogrzebowy naszéj biednéj Ojczyznie; ja teraz więcej, jak kiedykolwiek mam nadzieję i wierzę tak jakem ci to już powiedziałała, że zmartwychwstanie.

Ale wróćmy do początku. 18 lutego we środę, kiedy się tego najmniej spodziewali, bo nawet bal na ubogich był na ten dzień zapowiedziany; o godzinie 9. z rana weszło do Krakowa

nie i te był do co naw sie ła i has Noc mys stro li z wał obra wie w k zaw ma Boż ja n cię ją i jak kocl széj stus wać, oczy

> sąż gwo ju n wą

WSZ

wsta

nie wiem wiele, ale dość dużo wojska austryackiego z Podgórza i trzy armaty, chociaż miasto przynajmniej na pozór jak zawsze było spokojne i ciche, ci panowie weszli z orężem przygotowanym do boju, a żołnierze idący przy armatach lonty nieśli pozapalane, co nie mało Kraków zadziwiło i nie mało materyi do gadania, a nawet może i do działania podało. Mnie to tak zabolało jakem się dowiedziała o tém ich wejściu, żem gorzkiemi łzami zapłakała i długo się uspokoić nie mogłam, zdawało mi się, że to jest hasło do wszystkich naszych nieszczęść, co téż się i sprawdziło. Noc z piątku na sobotę była przeznaczona na zaczęcie rewolucy i myśmy o tém wiedzieli, ale i Austryacy także, bo wszelkie ostrożności były zachowane. O godzinie dziewiątej bramy kazali zamykać, wojska mnóstwo w sukiennicach i na rynku nocowało, zegary o 12 kazali zatrzymać i t. d. Możesz sobie wyobrazić co to była za noc dla nas, chociaż jakem ci to już powiedziała, zdawszy się na Opatrzność i wolą Bożą i w tenczas i w każdym najgorszym razie byłam spokojną, bo mi Bóg zsyłał zawsze jakąś myśl pocieszającą, która jak promień łaski duszę mą na chwilę oświeca i na długo mocy jéj i hartu dodaje. O Boże czy to nie jest zarozumiałość z mojej strony, przez cóż ja mogłam zasłużyć sobie na tyle łaski. Moja droga jeszcze raz cię o to proszę i zaklinam na wszystko, przejmij się myślą moją i przyjmij to me wyznanie, tę spowiedź moją w takim duchu jak ci ją czynię, w duchu najglębszéj pokory. Oto widzisz moja kochana, ta moja myśl pocieszająca jest to porównanie męki naszéj nieszczęśliwej Ojczyzny z męką Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moja droga, czyż niemamy mu za to stokrotnie dziękować, że nam pościć i cierpieć wraz z sobą pozwala, nie jestże to oczywista obietnica że wraz z sobą pozwoli nam zmartwychwstać; wszak Ksiądz Marek powiedział "A ty jak Fenix z popiołów powstaniesz, i ozdobą się całéj Europy staniesz.

Nasza Polska jest już dawno na krzyżu, trzy mocarstwa nie sąż to 3 gwożdzie, które ją do niego przybiły. Rossya jednym gwożdziem przybiła jej obie nogi bo i królestwo i tę część kraju naszego co już nawet Polską nazywać nie można, Prussy lewą jej rękę a Austrya prawą; podzielili ją między siebie jak

níe nego nęgłam któ-

tkim
, że
całą
gnęebnie
niej i
e nie
się i
wało

ygoórym wszy grzemnie

bne,

ystko

catwo
dosyć
volę;
tylko
ekowłos
być
iedny
e; ja

y się la ten ikowa

akem

szaty Zbawiciela, nasz S. Kraków jest to suknia Jego bez szwu pod którą biło serce Jego Boskie, której podzielić nie mogą i zapewne losy o nią będą rzucać. Te trzy dni wolności cośmy mieli (bo ty nie wiesz żeśmy oddychali św. powietrzem wolności, i ja tak się niem upoiłam, że wzięłam to już za zmartwychwstanie a to tylko był ostatni tryumf Zbawiciela przed męką, były to gałązki oliwne które mu dzieci rzucały, kiedy wjeżdżał do miasta, gdzie miał być ukrzyżowany, Kommunizm w Galicyi przebił prawy bok Polski, z którego najczystsza i niewinna krew wyszła; bo nietylko najwierniejszych synów Ojczyzny, ale nawet krew niewinnych dzieci, to téż ta krew jak padnie na nich, otworzy ich oczy i nawróciła serce żołnierza ktoren ją wytoczył.

Chodziłam wczoraj naokoło zamku, czyż to moja wina że mi się wydał najeżony armatami austryackiemi, jak przenajświętsza głowa Zbawiciela najeżona kolcami cierniowéj korony. Policzyłam je, było ich 7. jak siedm mieczów boleści, które serce Matki Dziewicy zranity. Jeszcze ci powiem jedną łaskę którą mi Bóg uczynił, ale to mój anioł, moja .... mnie na to naprowadziła; przed tygodniem tyle nienawiści, tyle zemsty było w mojém sercu że ażem się sama sobą brzydziła, dużo bardzo dużo przez ten czas nagrzészyłam. N. mi poradziła odmawiać modlitwę za nieprzyjaciół i nie uwierzysz jaką to jest pociechą, jaką ulgą dla mnie, jakie to szczęście kiedy można przebaczyć, kiedy można się modlić za tych co nas prześladują; jaki Bóg wielki jaki dobry! mnie się zdaje że w nieszczęściu można go najlepiéj poznać, ja go dotąd przeczuwałam, teraz zdaje mi się żem go pojęła, że zstąpił do mego serca. O Boże jakże Ci mam za to podziękować. - Processya, która wyszła z Krakowa z choragwią aby uśmierzyć mordy galicyjskie jak św. Weronika z chustką aby obetrzeć i zatamować krew Zhawiciela, chorągiew jak chustka świętéj zbroczyła się krwią niewinną ale mu ran nie zagoiła i krwi nie zatamowała.

#### 14 Marca.

mal

piel

god

jako

CY

cyja

byli

krzy

jak

wie

Mat nim

wan

baro

na (

tki

pon

glan

najś

sie

ję ż

Tan

cya

stós Słuc

serc

szat

jest

się

na :

post

stan

puść

by 1

W wstępną środę kiedy dusza moja była skołatana wieściami tak rozmaitemi i sprzecznemi; tak złe więcej jeszcze dobre

mało były prawdopodobne, poszłam do Panny Maryi na mszą popielcową (ale powiem ci pierwej sen któren miałam na dwa tygodnie przed rewolucyą w którym otrzymałam można powiedzieć jakoby pozwolenie od Boga Rodzicy wzywania Jéj opieki i pomocy w najcięższych życia mego chwilach; śniło mi się że rewolucyja się już zaczęła, że mąż, bracia na koniec wszyscy moi tam byli; ja byłam w pokoju, tylko mnie dochodziły okropna wrzawa krzyki, strzelania; przerażona, serce mając tak boleśnie ściśnione, jak tego nie raz w tych czasach doznałam i doznaję; sama nie wiedziałam co mam począć, kiedy oczy moje napotkały obraz Matki Boskiéj, ale taki jakiego dotąd nie widziałam, klękam przed nim i zakrywszy twarz rękami, zaczęłam się gorąco modlić, nie słowami ale tak wiesz jak to czasem kiedy Bozia pozwoli duszą sercem, bardzo przytém płakałam i już mi się lżéj zrobiło, chciałam spojrzeć na obraz aby podziękować za to; podnoszę oczy i widzę wźrok matki Boskiej na mnie obrócony - ręce Jej ku mnie wyciągnięte, powiedziałam tylko, ach czyż ja godna jestem tyle łaski, i niemogłam się wtrzymać, aby twarzy mojéj nie położyć na tych przenajświętszych dłoniach, uczułam wielką pociechę i radość. Tu sen się skończył, a pociecha nadzieja i ufność w sercu zostały, i czuję że przy łasce Bożéj nic mi ich z niego wydrzeć nie potrafi) Tam miałam już na jawie nową i wielką pociechę, była to lekcya przed Ewangelią na ten dzień, któréj każde słowo można zastósować do nas, do położenia naszéj nieszczęśliwej Ojczyzny. Słuchajcie co mówi Pan: "Nawróccie się do mnie ze wszystkiego serca waszego, w poście w płaczu i żalu. Rozdzierajcie serca nie szaty wasze, nawróćcie się do Pana Boga waszego, bo debrotliwy jest i miłosierny, cnotliwy, łatwy do ubłagania i wstrzymujący się od kary, kto wie jeśli nie obróci się ku nam i nie zleje na nas błogosławieństw swoich. Trąbcie w trąby, poświęćcie post, zwołajcie gromadę zbierzcie lud i poświęccie kościół zgromadzcie starców, zbierzcie dzieci i ssące piersi i niech wyjdzie oblubieniec z komnaty swojéj. Kapłani i słudzy pańscy, niech staną między przysionkiem a ołtarzem i niech wolają: Panie przepuść ludowi Twemu, a nie daj dziedzictwa Twego na hańbę żeby nad niém poganie panowali: Już mówią między narodami:

szwu ogą i ośmy ności, stanie

iasta, prayszła; krew . worzy

otwo-

o ga-

że mi ziętsza diczy-Matki ni Bóg adziła; sercu en czas yjaciół jakie dlić za ę zdaje

zeczuo serca. wyszła jak św. wiciela, nną ale

a wiee dobre Gdzież jest Bóg ich? Zdięty został Pan żalem nad ludem swoim i przepuścił im i rzekł: Oto spuszczę na was dary moje i nie dam was więcej na pośmiewisko między narody,.. Jakże tu nie uwierzyć, jakże tu nie upaść na kolana i nie dziękować Bogu za tyle słów pociechy, ja téż z głębi duszy wierzyłam, że się spełnią na nas; jak się już tylekroć razy spełniły św. Jego słowa; ja wiem że ludzki rozum pojąć nie może jakimby to sposobem stać się teraz mogło, bo téż to nie będzie przez ludzkie rachuby i zabiegi. Polska zmartwychwstanie z woli Bożéj, jedném Jego słowem, może jedną myślą miłości chrześcijańskiej, którą wleje w serca naszych ciemięzców. Prośmy Boga, prośmy gorąco aby wstąpił w serca naszych prześladowców, odpuśćmy im, ale tak jak Bóg odpuścił tym co go męczyli, Pan Bóg wyrażnie tego od nas teraz wymaga, na to tylko czeka aby Ojczyzne naszą wskrzesić. Wszak to spowiedź wielkanocna się zbliża, jakże przystąpimy do stołu Jego pańskiego z sercem tak przepełnionem nienawiscią że chociażby Zbawiciel chciał w nie wstąpić, miejsca by w niém nie znalazł.

#### 16 Marca.

Wczoraj nie pisałam do Ciebie bom była dużo cierpiąca, cały dzień przeleżałam i przespałam, prawda żem fizycznie trochę osłabiona, ale nieuwierzysz jak ten dzień słabości moralnie moje siły wzmocnił i pokrzepił; Bogu téż dziękuję że na mnie zesłał to chwilowe cierpienie, okropne to czasy moja droga gdzie choroba staje się wypoczynkiem. Ciężki krzyż Pan Bóg na nas zesłał, trudno czasem aby pod nim nie upaść; nie dlatego to mówię abym miała narzekać, Bóg widzi że przyjmuję z pokorą wszystko co na nas zséła, żem na wszystko najgorsze przygotowana i już dawno powiedziałam z głębi serca. "Panie niech się stanie wola Twoja; może nawet czasem żałuję że mi za św. sprawę osobiście cielesnie jak tylu innym cierpieć nie pozwala, ale czasem na duszy tak ciężko, że nie można się wstrzymać, aby nie prosić Boga by oddalił ten kielich od nas, tak przepełniony goryczą; wszak to nie jest grzechem? Sam Bóg stawszy się człowiekiem, czyż się nie wzdrygał na widok męki, którą miał ponieść i nieprosił Ojca
jéj de
się w
okrop
stety
padkó
niena
zaboli
gę a
wprzó
szłośc
miłośc
części
uwierz

umęcz nien V jeżli n okropn stwa, zwól a ści, kt i Polsci

nawet

ska Au widać, jak gro zamkne ców i pieśni z go strz nie zdo

Ojca o oddalenie jéj. Chciałabym ci dobrze opowiedzieć stan mojéj duszy tak żebyś mię pojęła a nie wiem czy potrafię; odbijają się w niéj najboleśniej wszystkie terażniejsze wypadki, wszystkie okropne wiadomości, które uszów moich dochodzą, a które niestety są aż nadto prawdziwe, nawet każde kłamliwe opisanie wypadków w gazetach jest dla mnie boleścią, ale dzięki Bogu bez nienawiści, widzisz, mnie czasem jedno słowo fałszywe równie zaboli jak cała kartka takiegoż opisania a wstrzymać się niemogę aby gazet nie czytać. Te myśli moje i nadzieje, które ci wprzódy opisalam, są to tylko gwiazdy które mi czasem w przyszłości zaświecą, ale tak jasno, tak pięknie, ża aż dusze ogień miłości zapali i doda jéj hartu do dalszego wytrwania w nieszczęściu. Czytam teraz od początku postu mękę Zbawiciela, nie uwierzysz jak tam w wielu miejscach znajduję te same słowa nawet, które się teraz o uszy moje obijają.

W modlitwie za nieprzyjacioł czytam: "Boże, któryś był umęczon przez tych, którym zbawienie przyniosteś!,, Komuż winien Wiedeń swoje ocalenie, kto go wybawił z rak Muzułmanów jeźli nie Sobieski? a teraz w dzień męczeństwa, kto Polsce najokropniejsze, śmiertelne ciosy zadaje, jeźli nie Austrya? Blużnierstwa, najgrawanie, biczowania, nie tu nie brakuje; o Boże dozwól aby nam także nie zabrakło Twéj św. cierpliwości i mitości, którąś rozciągnął aż na tych co Cię zamęczyli; Boże pozwól i Polsce modlić się za Austryą.--

### 17 Marca.

Tak dziś pięknie ciepło, jeździłam na spacer; chociaż wojska Austryackiego dosyć tu jest, żadnego ruchu w mieście niewidać, Kraków gluchy smutny jak grób, ale uroczysty święty jak grób Boga. Zamek mi się wydał dziś tym grobem, już go zamkneli, już i kamień na nim położyli, wypędzili z niego starców i dzieci; nie wolno już ani uronić łzy boleści, ani zanucić pieśni żałoby na tym św. grobie. Pełno w nim żołnierzy, którzy go strzegą jednak się boją jak gdyby przeczuwali że go ustrzedz nie zdołają jak godzina Zmartwych wybije. --

swoim nie dam uwieza tye spełsłowa: osobem

rachum Jego a wleje aco aby ale tak ie tego a naszą

e przy-**Inionem** miejsca

erpiąca, troche noje siły o chwiba staje ar, true abym co co na już dala Twoosobiście na du-

sić Boga

; wszak

m, czyż

niepresit

Nie mówiłam ci jeszcze o mojéj ostatniéj bytności na Zamku, którą można powiedzieć jakby jakie przeczucie kierowało. W dzień przyjścia Austryaków kiedy mi to tak smutno i ciężko było, chciałam pójść gdzie na Mszą św. i prosić Boga aby odwrócił od nas grożące nam nieszczęście, a więcej jeszcze o natchnienie dla męża, jak on w tém wszystkiem ma sobie postąpić; widziałam, że on się waha, że nie wie co począć; ho chociaż op zawsze uważał to powstanie za wielką niedorzeczność i wielkie nieszczęście dla naszego kraju, jednak i on miewał chwile nadziei, w których nietylko myślał ale nawet mówił: "a kto wie może się już Pan Bóg nad nami zlituje i już był gotów poświęcić się na ołtarzu Ojczyzny. W takich to chwilach niepewności chciałam ja prosić o natchnienie dla niego, prosiłam także Boga, jeżli ofiara nie tylko majątku, ale ofiara życia naszego może zbawić Ojczyznę żeby ją przyjął, a jeżli jeszcze na to za wcześnie żeby nas raczył ocalić, grzészyłabym żebym nie wyznała że modlitwa moja była wysłuchana. Kiedy myślałam nad tem do którego kościoła mam pójść, przyszedł mi na myśl Pan Jezus na Zamku, któren Jadwidze (kiedy go o natchnienie prosiła:) tak zbawienną dla Polski myśl zesłał, powiedziałam to mężowi, ale pokazało się, że i on miał tę samą myśl, co mnie nie mało ucieszyło. Tak się jednak stało, żeśmy nie mogli być na téj mszy aż dopiero w piątek. Kiedyśmy weszli do kościoła właśnie msza przed Panem Jezusem kończyła się, z drugą szedł ksiądz do kaplicy Zygmuntowskiej. Mąż chciał tamtej wysłuchać, ale mnie tak żal było, tak nie mogłam odejść od tego wizerunku Zbawiciela, któren równie jak serce moje żałobą powleczony. Prosiłam męża aby się postarał, jeżli być może o drugą mszą przed tym ołtarzem dla nas. Nim wrócił przebiegła mi przez głowę myśl, ale wiesz jedna z tych myśli, co to zdają się być prędsze i silniejsze jak wola człowieka; pomyślałam sobie: jeśli księdza znajdzie, modlitwa moja przyjętą i wysłuchaną będzie. Po chwili wyszedł z zakrystyi mąż a za nim ksiądz ze mszą Sw. Uwierzysz zapewne jak ci powiem, żem się szczerze na niej modliła. Bo i piękna to była msza, nie tylko że przed P. Jezusem ale jeszcze śpiewy z Zygmuntowskiej kaplicy do nas dochodziły i dziwnie duszę do Boga wznosiły.

eiwn wiell ten s boją, te rz bron słę j same Krak ja ma nie s w téj 22 lu gonił, wyjdz Boga pośm czas mam źden i pow ście, o nicz zostaw licyi, j na życ wo o' ków. ł ale um pospóls

czy nie

ciaż kr

dni by

Wiele osób narzeka że z Krakowa wyjechać nie mogą, a ja przeciwnie; zdaje mi się nawet że gdyby mi teraz kazali ztąd wyjechać, wielkąby to było dla mnie przykrością. Kraków ma teraz dla mnie ten smutny ale silny powab, jak grób ukochanej osoby; niektórzy się boją, zdaje im się że tu niesą dość bezpieczni, i prawda; rozsądkiem te rzeczy mierząc, wojska tu wprawdzie dosyć jest aby nas niestety broniło od napadu chłopów galicyjskich, którzy w kilku miejscach Wislę już przeszli, aby tutejszych buntować ; ale któż zabroni temu samemu wojsku, w chwili najniebezpieczniejszej dla miasta, opuścić Kraków i zostawić nas naszemu losowi, tak jak to już raz zrobili; ale ja mam to przeczucie, że kto w Krakowie siedzi temu włos z głowy nie spadnie, i zupełnie spokojną jestem. – Właśnie to wtenezas, w téj chwili ucieczki austryaków, Kraków dowiódł swojéj świętości, 22 lutego kiedy nieprzyjaciele nasi uciekali, jak gdyby ich zły duch gonił, i z tą nadzieją (Boże mi odpuść), że jedna dusza ztąd żywa nie wyjdzie, jak żydzi kiedy z blużnierstwem i naigrawaniem postawili Boga przed ludem i powiedzieli: oto człowiek, chcąc go na pośmiewisko i hańbę wystawić; jednak nie jedno się serce w tenczas nawróciło, nie jedno cześć Bogu Człowiekowi oddało; to téż mam nadzieję że nie jedno serce szlachetne silniéj zastuka. żden naród szlachetnie myślący, cześć odda męczeństwu Polski i powie: oto naród chrześciański jak się dowie, że w mieście, w którém od roku we wszystkich klassach i towarzystwach o niczém nie mówiono, tylko o mającéj nastąpić rzezi i rabunku, zostawione o szóstéj godzinie w wieczór bez wojska, senatu policyi, jedném słowem żadnéj władzy co się zowie, nikt nie tylko na życiu ale nawet na majątku nie szkodował, gdzie jedno stowo o Wolności i Ojczyznie umiało powściągnąć niechęć rabunków, bo téj myśli szlachetni mieszkańcy Krakowa nigdy nie mieli; ale umialo przytłumić i ugasić pragnienie zemsty, które tutejsze pospólstwo do L. i innych osób mieć mogło, nie wiem słusznie czy nie słusznie. Jakem ci to już powiedziała był to wielki chociaż krótki tryumí dla Polski, Kraków dowiódł że Polacy są godni być narodem wolnym, niepodległym.

Zam-

dwródwróchnieć; wiiaż op wielkie

le nato wie oświęwności Boga, e zba-

cześnie
ce moo któczus na
i:) tak
wi, ale

ało u– j mszy e msza do ka– e mnie

Zbawi-Prosią przed głowę prędsze

prędsze księdza chwili Uwie–

modliła. le jesz-7 i dzi-

#### 28 Marca.

Dzień za dniem schodzi, smutnie ponuro; z gazet tylko wiemy co się na świecie dzieje, ale im tak wierzyć nie można. Z Galicyi żadnéj pewnéj wiadomości, mówią że w nocy stychać strzaty w téj stronie, już kilka razy luny pożarów widać było; móty w téj stronie, już kilka razy luny pożarów widać było; mówią że Dembowski żyje, że stanąl na czele chłopstwa, którzy
broni danéj im przez rząd złożyć nie chcieli, a rozjątrzeni za
powieszenie kilku z nich, oświadczają, że wolą walczyć i zginąć
z orężem w ręku niż wisieć, jak dalece to wszystko jest prawdą niewiem.

Czytałam dziś debaty, patrz com wyczytała w mowie pełnéj czucia i prawdy P. Montalambert. "Le crime du partage de la Pologne n'a ètè surpassé que par le Deicide.

Il y a 80 ans que le commencement de ce crime a etè commis; eh bien! aujourd'hui encore il n'ya rien fait. La resurection de la Pologne aura lieu, et dans quatre vingts ans son droit, ne sera pas plus prescrit qu'il ne l'est aujord'hui. La Grece est redevenue une nation il en sera de même de la Pologne. Il y à là une reaction eternelle et eternellement lègitime,,.

Dużobym ci miała do opowiedzenia, ale pójdę wprzód na mszą podziękować Bogu za tak wielką pociechę.

## 6 Kwietnia.

Chodzą tu znowu tak okropne i rozmaite wieści, że już doprawdy nie wiem czemu mam wierzyć; i tak jedni mówią że w wielki Piątek ma tu być znowu powstanie, drudzy, że chłopi galicyjscy mają napase na Kraków i jak mowią kapustę z niego zrobić; inni znowu że to Austryacy mają się przebrać za krakusów i żeby wyprobować krakowianow, krzyczeć po ulicach, do broni bracia, czy się znów kto nie ruszy; ale nie skończyłabym żebym ci chciała powiedzieć wszystko co mówią; co z tego jest prawdą nie wiem, ale to pewna że znów coś będzie; tu jest taki poploch że pełno ztąd osób wyjeżdża, Ja potém com już dotąd tu widziała, wszystkiego mogę sie spodziewać i na wszystko najgorsze jestem przygotowaną; jutro idę do spowiedzi bom się jeszcze na Wielkanoc

nie zav stei

nie

mn opu że nie zna nie nie! że 1 kn ( wiel SZCZ o Bo WSZ losie pola szem dła. jeśli daj a pieni tak p

dno,
ma s
Franc
ra du
żo ko
poważ
ukrzy

nie wyspowiadała; a z resztą niech się dzieje wola Boża, jak zawsze tak i teraz zupełnie się na nią zdaję bo przekonaną jestem, że bez woli Boga nie się nam ani złego ani dobrego stać nie może.

vie-

Ga-

rza-

mó-

**O**TZY

i za

zinąć

pra-

pet-

rtage

com-

ection

it, ne

rede-

y à là

ód na

że już

świa że

chłopi

zrobić;

i żeby

icia, czy

iała po-

em, ale

e pełno

wszy-

em przy-Vielkanoc 21 Lipca.

Tygodnie miesiące upływają a nic nowego nam, a przynajmniej nic dobrego nie przynoszą, jednak nadzieja serca mego nie opuściła. Czegoś się spodziewam, na coś czekam i pewna jestem że się jakaś wielka zmiana w świecie robi, chociaż my o niéj nie wiemy. Ja sobie nie raz myślę że mnie Pan Bóg musiał przeznaczyć na wielkie cierpienia, kiedy mi tyle dał nadziei, ale to nie dla tego abym ja miała być nieszczęśliwszą od drugich, O nie! Ja przekonaną jestem że Pan Bóg jest tak sprawiedłiwy, że nam zarówno rozdał cierpienia jako téż i pociechy w stósunku do naszych sił, a nadzieja to jest tak piękne uczucie, taka wielka łaska Boża, że nie może być, jak tylko równą wagą nieszczęścia. Boję się tylko czasem czy jej nie mam za nadto, ale o Boże! wszakże nadzieja nie jest, nie może być grzechem, wszakżeś pozwolił nam położyć ufność i nadzieję w Twém milosierdziu bez granic; nie, nadzieja nie jest grzechem, kiedy jest połączona z zupełném poddaniem się woli Bożéj, wszakże ja nie szemralam, choć mnie niedawno tak srodze tak boleśnie zawiodła. O Boże dziekuję Ci za to żeś mi pozwolił nie szemrać, jeśli i ta nadzieja zmartwychwstania Polski także mnie zawiedzie daj abym i wtenczas nie szemrała. Ty wiesz że ja nadzieję, cierpienie, przyjmuję jako łaskę i chciałabym, aby wszyscy ludzie je tak przyjęli.

Tak mi się czasem przedstawia że naród a człowiek to jedno, że to musi być prawdą. Każden naród jako téż i człowiek ma swoję złą i dobrą stronę i swój charakter odrębny; i tak Francya jest to kobieta piękna dowcipna, ale płocha lekka, która dużo nagrzeszyła, ale wiele jój przebaczoném zostanie, bo dużo kochać i pokutować będzie. Polska to naród piękny wielki poważny, to naród wieszczy, to ten człowiek co się dał umęczyć ukrzyżować za grzéchy ludzkie.—

---

#### +8+81 12 18+8+

Rodacy! Już dwa lata jak ten list napisany a jeszcze go nie mogłam przesłać téj'dla którèj był przeznaczony. Pierwszą moją myślą było aby nikt prócz niej i najbliższych sercu memu osób nie czytał tego pisma; ale dziś kiedy te drogie nadzieje Bóg już spełniać raczy, kiedy najpiękniejsze marzenia zaczynają być rzeczywistością, dziś kiedy możemy powitać na naszéj ziemi braci co tyle lat w tułactwie i tęsknocie przepędzili; mam to sobie za święty obowiązek wynurzyć się przed wami z tym, co do tych czas może za nadto w ukryciu trzymałam, bo czucie myśl prawda, są to skarby człowieka których mu nikt odjąć nie może; kto je czuje w sobie niech je dzieli z drugiemi; to jest jałmużna ducha, którą sobie wzajemnie udzielać powinniśmy. A teraz Rodacy! kiedy nam Bóg dobry pozwolił doczekać tak błogiéj chwili, w imieniu Ojczyzny w imieniu Polski wzywam was do jedności i zgody; podajmy sobie wszyscy dłoń bratnią, niech wszystkie niechęci i osobistości pójdą na stronę; jeżli jest co do przebaczenia, przebaczcie swoim i obcym; pamiętajcie że tylko jedność, zgoda, i szczéra miłość bliżniego może nam wrócić to, za czém od tylu lat płaczemy; Wolność i Ojczyznę.

Kraków 23 Kwietnia 1848.



### eze go erwszą memu radzieje czynają i ziemi to so-, co do ie myśl ąć nie

am was , niech t co do te tylko że nam

to jest ny. A ak blo-

zyznę. 8.

## OJCZI NASZ.

Ojcze Nasz, Ty który w Niebie, Sądzisz sprawy ziemi, Patrz! dzieci wzywają Ciebie, Zlituj się nad niemi.

Święć się Imie, Imie Boga, W cztery świata strony; Kędy ludzka depce noga, Panie bądź wielbiony!

Przyjdź Królestwo Twe najprędzej, Czas skończyć cierpienia; Dosyć już lez - dosyć nedzy, Polskiego plemienia.

Bądź Twa wola Ojcze świata, Ta nam drogę wskaże; Ale niechaj brat krwią brata, Rąk śwoich nie maże.

Daj nam chleba! duch nasz głodny, Słabnie bez Twej pieczy, Z Toba Polak nieodrodny, Wielkie zdziała rzeczy.

Odpuść nam i nasze winy, I odwiecznych przodków, Karz tylko Boże jedyny Ojczyzny wyrodków.

Wszak o Boże w naszéj rece, Zdrajców, szpiegów mamy; My im jak Chrystus na mece, Wszystko przebaczamy.

Nie chciéj w pokuszenie wodzić, Lecz nas zbaw od złego, Z całym światem racz pogodzić, Myśmỹ nie od tego.

21/11

Polak nigdy nie zaczepi, Gdy nie ma powodu, Cóż on winien, że chce lepiéj, Zrobić dla narodu.

Amen, Amen — niech się stanie Moja prośba taka Ty racz spełnić Stwórco Panie Ojcze nasz Polaka. Amen.

## ZDROWAŚ MARYA.

-----

Zdrowaś Maryo! Bogarodzico! Tyś pełna łaski u Boga, Jéj przeto mocą święta Dziewico Chroń nas od czarta i wroga.

Nad wszystkich w Niebie Tyś wywyższona Pan z Tobą zawsze i wszędzie Między niewiasty błogosławiona, Twa prośba skuteczną będzie.

I błogosławion owoc żywota Twojego Jezus Syn Boży, Niech Jego wielkość, niech Jego cnota Podstawę życia nam łoży.

Święta Maryo! Boga człowieka Matko bez grzechu poczęta, Twojego wsparcia lud Polski czeka, Módl się za nami o Święta!

Módl się za nami chociaż grzesznemi, Teraz i w śmierci godzinę, Wszakżeś Królową zwana téj ziemi, Więc ocal Twoją krainę. Amen.

Pisałem w Krakowie w r. 1846.

Julian Miłkowski.

# MOWA MIEROSŁAWSKIEGO.

#### MIANA

# NA POSIEDZENIU SĄDOWÉM

DNIA 3. SIERPNIA 1847.

3. Pris

LIPSK

NAKLADEM ERNESTA KEILA I SP. 1847.

osob lego skarz które podol cają czym zaska spisku niedos oderw wania

Z

### Mości Panowie!

Zaczém przystąpicie do rozbierania mojéj sprawy osobistéj, czuję konieczność zwrócenia a priori całego processu na drogę, z któréj go strąciło zaskarzenie prokuratora rządowego.

Chodzi nam głównie o zbicie trzech zarzutów, które oczywistością swojéj niedorzeczności uniepodobniają rozwiązanie sprawy i najfałszywsze rzucają światło na takową w opinji publicznéj.

Zaskarzenie zarzuca naszym zamiarom powstańczym dążność anarchiczną i kommunistyczną – zaskarzenie szuka dotykalnego dla praw waszych spisku w samymże kraju — zaskarzenie posądza niedoszłe w Polsce pruskiéj powstanie o zamysł oderwania bezpośrednie tych prowincyi od panowania pruskiego. — Wszystko to jest falsz.

Co do pierwszego: Propagandzie, spiskowi i ostatecznym do wybuchu przygotowaniom w całéj Polsce przewodniczyła od początku do końca Emigracya Demokratyczna za pośrednictwem Centralizacyi i Emissaryuszów, nikt inny. – Rzućcież Panowie okiem na cały szereg praw politycznych tego związku i powiedzcie nam, gdzieto znaleźliście w nich zaród anarchii? - Towarzystwo Demokratyczne, którego w téj chwili mam zaszczyt być organem w obec gniewu praw waszych, wiodło naród Polski do Rewolucyi a nie do anarchii. Towarzystwo Demokratyczne od lat 15 poświęciło się poskramianiom wszelkiego rodzaju anarchii w przeświadczeniu, że to, co Polskę zgubiło, przywrócić jéj do swobody i potęgi nie może. - Myśmy pracowali nad Rewolucyą a nie nad anarchią. Owoż Rewolucva jest téj ostatniéj antitezą, nie wspólnicą, bo jest wydzwignieniem z głębi narodowych wszystkich sił, które anarchia rozprzęga i udaremnia, bo jest ujęciem w kluby bezwyjątkowego obowiązku i poświęcenia wszelkich swawol pojedyńczych, wszelkich uboczów, które anarchia wykrada od posługi urządowéj ku swojéj pokątnéj zabawie; bo anarchia nie jest wynikiem, ale tylko niedoczynem Rewolucyi.

n

a

m

rz

Ž.

ps

W

zb

by

kr

cie

re

do

od

rz

ocl

Rewolucya, jako wszelkie twierdzenie, jest

jedna — anarchia, jako wszelkie przeczenie, jest wieloraka, i dla tego, gdzie tylko akt zaskarzenia dotyka naszych zamiarów rewolucyjnych, z wyjątkiem kwestyi osobistych, w których od początku do końca panuje albo fałsz wierzytelny, albo nierozwikłane pomieszanie nazwisk i czynów, akt ten ma pewną podstawę, a przynajmniéj wie, do czego zmierza — ale gdzie tylko schodzi do zarzutu anarchii, w nieustannéj stawia on się ze sobą samym sprzeczności, i sam staje się anarchią.

Czegoź chce ostatecznie od sprawy naszéj oskarzenie prokuratora rządowego? – Oto odkryto, że związek nasz miał na celu anarchią szlachecką, wydarcie podstępem zyskanych przez włościan ulepszeń i przywrócenie przedrozbiorowego możnowładztwa. To jest szalona potwarz, na któréj zbicie niewartoby nawet tracić czasu, gdyby nie była echem potwarzy morderczéj, co całą Galicyą krwią patriotów zbryzgała. Nie dość więc było ciemiężcom naszym przygniesć nas całem ciężarem nieznośnego jarzma, pastwa ich nie chciała dość prędko skonać, trzeba ją było jeszcze podmyć od spodu wytryskiem téj krwi szlachetnéj - i rzekli ludowi zaskrzepłemu w głębinach cierpień i ciemnoty — rzekli ludowi, który przyśliśmy ochrzeić na wiarę braterstwa i równości - rzekli

przevrócić y pra-

owi i

całéj

Emi-

entra-

ıćcież

znych

aleźli-

o De-

zczyt

viodło

. To-

iło się

Owoż spólniowych udare-

poje-

iéj zatylko

, jest

ludowi, któryśmy wołali do piersi naszéj, iżby go przytulić do niej na wieki — rzekli mu: że demokratyczna Polska jest tylko larwą anarchii możnowładczéj, co na to schyla się do kmiecia, iżby go na nowo pospołu z wodłem zaprządz do pańskiego pługa. — Niemiałże ten mimowiedni Kain podnieść maczugi swojéj za brata, co za niego i dla niego pali ofiare?

Wyznajemy wszakże, iż zaskarzenie przeciwko nam wytoczone z niejakim wstydem, z widoczną nieśmiałością, i jakoby tylko dla zadosyćuczynienia zwietrzałemu nawyknieniu, tę stronę wmawianéj w nas anarchii podnosi. Samo nawet podnieść jéj niema zuchwalstwa, i kładzie swoję potwarz w usta powołanych, na świadki włościan. Oni to mają dowieść, że Rewolucya demokratyczna byłaby stan ludu polskiego pogorszyła. — Czekamy na to świadectwo.

Ale polem, na którém zaskarzenie namiętnie lubi się rozwalać, jest zarzut anarchii gminnéj, bo ta nie mając ani definicyi, ani granic, ani początku, ani końca, ani przykładu przeszłości naszéj, zostawia domysłowi potwarzy na przyszłość najrozleglejszą swobodę. Tą mgłą niezmierzoną potwarz obejmuje społeczeństwo zawichrzone wszelkiemi przewidzeniami indywidualizmu — państwo

pod ne cizi ojcz i w za nia Mos tego dem jéj : idzi cier zaw któr brna

katu
13 v
chra
z inc

póki

z he z tr ścią

wszy

podarte przez federalizm na drobne szmaty - wojnę na noże, na kłamstwa, na podstęp, na truciznę, na bandy, na zgraje — religią bez Boga ojczyznę bez narodu - prawa bez obowiązku i własność bez właścicieli. – Odpowiedzialność za te wszystkie ładne rzeczy ma wedle zaskarzenia dzwigać Polska demokratyczna. To za wiele, Mości Panowie! — Ona tego nie dzwignie — ona tego nawet nie rozumie. Polska Demokracya jest demokracyą wojującą - do periodu tryumfującego jéj jeszcze daleko. — Demokracya Polska dopiero idzie do szturmu, musi więc być karna, zgodna, cierpliwa, jak batalion staréj piechoty. Ku temu zawiązały się na emigracyi kadry takiego hufcu, któryby w szyku niezłomnym zdolny był przebrnąć wszelkie ziemi trząsienie a niebios ulewy, póki naród nim osłoniony nie powstanie z łona katuszy swojéj w jego tropy. Ten husiec przez lat 13 walczył z wszelkiemi w emigracyi i kraju wichrami; walczył na śmierć, walczył do upadłego z indywidualizmem, z federalizmem, z próżnotami, z herotratyzmem, z sejmikowością, z partyzantką, z tradycyami szlachecyzmu, jako i z niecierpliwością gminowładztwa. – Na to walczył z tém wszystkiém i pokonał, o ile myśl przodkująca jest zdolna pokonać właściwą narodów niewolnych gnu-

że deii mo-, iżby pań-Kain

iego i

ciwko
oczną
zynieawialnieść
twarz
Oni to

była-

iętnie innéj, ni po-

ą poszelistwo

11

C

sność, iżbyście aż wy, Panowie, zarzucać mu mieli, że mu jeszcze dużo do pokonania pozostało? — iżby aż ciemiężcy Polski spędzać nań mieli wprost mu przeciwne samowolności? Te samowolności, ta anarchia, ten herostratyzm jawiący się sporadycznie na jędrném tle demokracyi polskiéj; wszak to sprzymierzeńcy waszego nad kawałem Polski panowania, nie nasi. — O cóż je oskarzacie pospołu z ich antipodem?

Maszli przynajmniéj jakie miano na ten zamęt kontrarewolucyjny, wasz język urzędowy, Panowie? — Wszak to wszystko, co rewolucyą, co demokracyą wojującą a zatém wymustrowaną być nie może, a w karbach waszego panowania zmieścić się nie chce, Prokurator Rządowy nazwał komunizmem.

Romunizm.... Co to jest komunizm pod piórem naszych nieprzyjacioł? Jest to zupełnie w czasach obecnych zarzut odpowiedni czarnoksięstwu i alchemii w wiekach średnich. Kiedy nie wiedziano, o co posądzić nieprzyjacioł swoich, przypisywano im zbrodnie niezrozumiałe, niepodobne, zbrodnie straszliwéj a morderczéj śmieszności. A były to po prostu niewykradzione jeszcze przyrodzeniu tajemnice, jak komunizm jest dzisiaj niewykradzioną jeszcze ekonomii społecznéj zagadką. Dla tegoto

mu

lo?

iieli

vol-

się

iéj;

lem

za-

met

no-

co

być

nie-

wał

rem

ach

che-

im

tra-

po

aje-

ona

coto

zbrodnia ta rozmaita jak niewiadomość ludzka przemienie się tak łatwo, tak zdradliwie w ręku praw waszych na wszelaki oręź przeciw patryotyzmowi naszemu. O jakimże komunizmie chce mówić ostatecznie wasze oskarzenie? — My znamy nieskończoną komunizmów rozmaitość, jako rozmaitém jest wszystko, co niewcieliło się jeszcze w rzeczywistość.

Jest mityczny komunizm Mojżesza, Pythagoresa, Jezusa Chrystusa — temu zapewne nie dacie, Panowie, zejść z wyżyn dziejów i nieba przed wasze kratki.

Jest komunizm ekonomiczny, grzeczniej zwany socializmem, o tym dużo już napisano książek. — Ale próbę zastosowania tej zamroczonej nauki rewolucya nasza widocznie odroczycby musiała do periodu demokracyi tryumfującej, my zaś dopiero zaledwie na dziedzinie wojującej utrzymać się jesteśmy zdolni. — Zacóż nam prokurator rządowy ma tyle wczesnej przypisywać mądrości?

Jest komunizm nędzy, uciemiężenia, ciemnoty, ale wszak was on nie nie kosztuje, boć to nie-przebrany skarb do podziału, między tych, co nie innego nie mają.

Jeżeli wreście ten nieodgadniony, niezdefiniowany komunizm, o który nas Panowie posądzacie,

ma być czém inném, jak zagadką w ustach sfinxa pilnującego grobu Polski, toćby się zdawało, że on znaczy wspólny podział państwa posiadanego przez cały naród. Azaliż my mamy czém się dzielić, kiedyście nas obdarli z państwa, że spółeczności, z praw, z przeszłości i przysłości naszej?

C

Na tym gruncie, w téj ojczyznie, materialnie, jeżeli nie duchowo nam przez was wydartéj, nie widzę, kto może bydź Komunistą, jeno trzy państwa, co nam to wszystko zagrabiły, iżby się tém obdzielić. Nam zostawiliście jedynie do wspólnego obdziału nadzieję i miłość dla zdeptanéj przez was ziemi. — Ah! bądźcie Panowie spokojni — jeźli wam o tém idzie Komunizm, toście nam go daremnie nie zarzuciłi, ani nas z niego żadnemi nie uleczycie karami. — Ale w gruncie Panowie sami nie wiecie dobrze, o co nas oskarzacie, ani o co nas sądzić macie.

— Aby wam oszczędzić wątpliwość — my sami podnosim przeciw sobie zaskarzenia — o zamiar Rewolucyi. To rzecz i wyraz nie dwuznaczny, bo duchowo władający dzisiaj większą polową Europy. Ależ Rewolucya to nie Szlacheczyzna — nie Anarchia — nie Komunizm. To ład w szyku bojowym, to dzwignia wszystkich poteg narodowych, poruszona żelazną, pewną siebie,

ca

ze

20

e-

0-

e,

ie

ń-

m il-

ez

30

ni

ie

ni

a-

a-

a-

0-

e-

Co

0-

e,

gotową na wszystko dyktaturą. Do dzwignienia potęg zaskrzepłych w tajnikach polskiego społeczeństwa, Emigracya Demokratyczna wyrobyła teoryą specyalną, którą propaganda i emissaryusze jéj roznieśli po wszystkich krańcach rozszarpanéj Rzeczypospolitéj. Teorye Emigracyi Demokratycznéj, zaskarzenie uczyniło odpowiedzialném, za program niedoszłego powstania. Zechciejcież więc Panowie teorye te zgłębić, zaczém wyrzekniecie: Czy to powstanie zapowiadało anarchią, czy też rewolucyą. —

Owoż spisek nasz niczém inném jest chyba ześrodkowaniem wszystkich promieni téj propagandy do zapalnego ogniska insurrekcyi. W spisku tym kraj był tylko niewolnym i reflektorem propagandy emigracyjnéj — był i nim pozostać musi, dopóki sama istota narodowości polskiéj zmienioną do gruntu lub zupełnie zatraconą nie będzie.

— Moskwa to pojęła i dla tego postanowiła narodowość naszę wytępić, bo dla niéj i dla zdrowéj loiki między narodowością polską a spiskiem polskim żadnéj a żadnéj nie ma różnicy. Zaskarzenie wasze, Panowie, usiłowało dwie te tożsamości rozdzielić, rozgatunkować. Jednę z nich, jako nieujętą żadną cyfrą i żadnym kluczkiem Kodexu waszego, pominęliście, iżby odegrać się na

pierwszym lepszym ułomeczku téj niezmierzonéj i nierozwalnéj ze wszech miar całości. —

I mocno pomyliliście się, Panowie, bo ten ułomeczek powołany do sądu waszego, niema żadnego karakteru, po którym odróżnichy go można od ogromu cierpienia i nadziei polskich. Zarzuciliście sieć waszę w niezgłębiony nurt agitacyi naszéj, i dobyliście przypadkiem 260 ziarek piasku, któreście wzięli za jedyny i za ostateczny powód takowy. Azaliż potwór, co potok ten mąci i zatruwa wraz ze wszystkiem, co się z nurtami wali, ażaliż potwór ten u źrzódeł już samych nie obrał sobie siedziby? Rozebraliście, co całem być chce i musi - zdeptaliście, co Bóg prosto i na nogi postawił. – rozwiedliście gwaltem, co na wieki przy ołtarzu niezmierzonéj przeszłości zaślubione zostało — i chcecie, ażebyśmy pijaną krwi i łez naszych nie pluli codziennie w oczy zdradom i gwaltowi, co nie pytając niebios wskazały nas na te okrutne męki? -

A przecież kiedy najlichsze stworzenie depcecie, to ono dobywa ostatniego tchu, iżby ukąszeniem pozbyć się nieznośnego brzemienia — a wy chcecie, Panowie, ażeby olbrzym zakuty żywcem w za ciasną trumnę, nie wstrząsnął takowéj, dopóki nie odwali deski, co mu gniecie serce? —

Alb kan gę? rzy

> mer zaw

trvh

Pol. mys dob ale prze nier

past łać wsz jeże prze szycina

dzie

spis kan iźby zonej

uło-

dnea od

iście

széj,

któ-

wód

za-

rtami nie

być

i na

na za-

ijaną

oczy zka-

epce-

sze-

vcem

do-

? ---

15

Alboż to Tytany śpią spokojnie pod nawalem wulkanów, jakimi zawiść Jowisza zakryła ich odwagę? — alboż to wina tych spotwarzonych szermierzy, jeżeli ryk ich rozpaczy sięga z lawą i dymem aż do innych światów, i od czasu do czasu zawichrza wesele samodziercy Olimpu? —

Przez Boga żywego, co was i nas przed śwój trybunał niebawem zapozwie, nie my okuliśmy Polskę w traktaty wiedeńskie i minchengratzkie, nie myśmy jéj uczynili spokój i cierpliwość niepodobnemi — nie my więc, ale traktaty wasze — ale zbrodnia rozbioru Polski konspiruje od lat 80 przeciwko panowaniu waszemu — któż wam winien, moi Panowie? —

Ah! zaiste — jeżeli spiskiem jest przeklinać dzień narodzenia swojego, i łono matki, co nosiło pastwę dla ciemiężtwa — jeżeli spiskiem jest wołać daremnie o pomstę do głuchych nichios za wszystkie krzywdy wyrządzone ojczyznie naszéj — jeżeli spiskiem jest pamiętać i pamięci potomków przekazywać, że ojcowie wasi podeszli z tyłu naszych, kiedy ci piersią swoją na polach Szczekocina i Woli odpierali najazd moskiewski — jeżeli spiskiem jest wygrzebywać się wszelkiemi środkami z jamy, gdzie nas trzy mocarstwa zagniatły, iżbyśmy, jak podłe robactwo pożerali się między

sobą z żalu i wściekłości – jeżeli spiskiem jest konać przez wiek cały na krzyżu, pojeni źółcią i octem, bez możliwości, jaką miał Chrystus, lub zejścia do spoczynku śmierci, lub wzbicia się w górę przeobrażenia – wtedy kraj spiskował, ale spiskował cały od niemowlęcia do starca, od tych począwszy, co w grobach szepcą nam, że im duszno pod ziemią niewolną aż do Cherubów, co jeszcze błąkają we mgle przepowiedni, zaczém zejdą walczyć o kości nasze. Tak jest, mości Panowie, kraj spiskował, spiskuje i spiskować będzie od morza do morza, od wyżyn Wołdajskich do Odry - ale to spisek cały i niepodzielni jak prawa nasze. – Czemuż całej Polski niewidzimy tu na ławach trybunału waszego? zkądże ten osobliwy przywilej męczeństwa dla 260 numerów, wyciągniętych z 20 milionów przez loteryą zaskarzenia waszego. Jeżeli spiskuje wszystko, co sumienie ciemiężców Polski dręczy, to rozszerzcie tę salę po wszystkie krańce ziemi, boć jéj ścianami musicie objąc i te zwłoki wojowników, co wszędzie padły na wykup Ojczyzny naszéj i zewsząd wywołują mścicieli. Ale dla gniewu praw waszych, Panowie, taki spisek niewygodny. Wam potrzeba było innej normy – wam potrzeba było wiedzieć zapewne, kto był rzeczywiście gotów uchwycić za
i s
mu
ws:
ście

a I ws: lat. zor

cze puś wsl

le?

ale

to

rze fata jest dzi i je

nik

jest

cia i

, lub

się

ował,

, od

że im

w, co

n zej-

Pano-

pędzie

ich do

prawa

tu na

obliwy

wycią-

rzenia

mienie

tę salę

ni mu-

szędzie

ad wy-

aszych,

otrzeba

viedzieć

chwycić

za oręź, ażeby nieujęty dotąd zamęt propagandy i spisków wcielić w dotykalne powstanie. — Czemuź tedy nie czekaliście nocy 21. Lutego? wszak wtenczas jedném spojrzeniem dostrzeglibyście, kto się wstawił na apel przed archanioła insurrekcyi i w jednéj godzinie stokroć rozleglejszy a niewątpliwszy bylibyście połowili spisek, aniżeli wszystkie indagacye wasze w przeciągu dwóch lat. - Powiecie może, iż rządu waszego przezorność uprzedzić chciała nasze powstanie? - wybornie — ale zkądże teraz ta dziwna z waszéj strony pretensya, ażeby wynaleść i ukarać to, czego owa przezorność rządu waszego nie dopuściła wcale? - Jakże zarazem żądać sławy ojcowskiej przenikliwości i zadowolnień zemsty? to jakoś za wiele. --

A więc nie było spisku — nie było go wcale? — woła prokurator rządowy. —

Owszem było ich dwa nawet, odpowiadamy, ale jeden jest ujęty, dotykalny, podlegający mierze i środkom śledztwa waszego, drugi ogromem, fatalnością i bezimiennością swoją niedościgłym jest dla zemsty waszéj, Panowie. Pierwszy jest dziełem Emigracyi demokratycznéj, centralizacyi i jéj agentów, drugi jest to naród caluteńki albo nikt. Jeżeli przeto chodzi wam rzetelnie o zakoń-

czenie tego bezdennego processu, wydzielcież starannie strone doscigłej sprawy naszéj, stargajcie na niéj gniew wasz wszelaki, a reszcie dajcie pokój, bo się na niestychane zawody wystawicie, i do żadnego nie dojdziecie rezultata.

Ze spiskiem krajowym t. j. z narodem całym nie događacie się. – Narodu tego, spisku tego, rozległego jak dawna rzeczpospolita; głębokiego jak nieprzebrane szeregi pokoleń naszych ubytkiem 260ciu jednostek nie zubożycie, jak zaczerpnięciem szkłanki wislannéj wody, nie zatamujecie jéj wylewów. Ale się łatwo dogadacie ze spiskowymi Emigracyi demokratycznéj, bo te ma ścisłe ustawy, swoje formy namacalne, swoje organa odpowiedne. Tych się, Panowie, pilnujcie; a dowiecie się, czego rzeczywiście od państwa pruskiego chciało niedoszłe roku 1846 powstanie. W tych warunkach spisek jest ujętym, zrozumialym dla nas i dla was i dla sądu europejskiego. Ten kąs pastwy prawnéj wam nie ujdzie - Karzcie ale słuchajcie. -

Centralizacya z roku 1845, któréj byłego członka widzicie, Panowie, przed sobą, nie miała zapewnie prawa przesądzać woli następnych pokoleń, ani absolutnie uchylać zasady niepodzielności rzeczy pospolitéj, położonéj w poprzednich ustan

r-

ie

0 -

łe

la

0-

u-

e.

13-

0.

la-

111-

za-

**CO-**

ści

ta-

wach towarzystwa demokratycznego. Ale, jako wszelka władza wykonawcza, schodząca do czynu, użyła przywileju służącego wszelkiej praktycznej inicyatiwie, t. j. że zawiesiła kwestyą niepodzielności na korzyść wybuchu, biorąć na siebie odpowiedzialność tego nadużycia przed rządem rewolucyjnem. Ale przedewszystkiem zechciejcie, Panowie, zrozumieć, że to nasze postanowienie oszczędzenia panowania pruskiego nad polskiemi prowincyami nie wynikło z żadnéj dla rządu waszego sympatyi, z żadnego nawet korzystnego dla was porównania między waszem jarzmem a jarzmem dwóch innych ciemiężców naszych, - w przekonaniu naszem albowiem wszystkie jarzma są do siebie podobne w rezultatach, chociażby w sposobie cisniecia zdawać się mogły rozmaite. Jako żywo Mości Panowie: my panowania pruskiego nie cierpimy, i zasłúżylibyśmy tylko na waszę pogardę, gdybyśmy uwięziani i pod zamachem złości waszéj co innego wam mówić mieli jak to, co się z serca i płuc naszych wydobyło we wilią szwanku naszego. Wszakże dla rozumnego patryotyzmu, a takim być chce nowoczesna demokracya polska nad namiętnościami najgodziwszemi, najszlachetniejszemi, najnieomylniejszemi w prawie swojem, góruje jeszcze wzgląd na interes zbawienia

ja

do lit

0

to

bi

po

po

kı liz

ni

st

do

je

Zã

tr ni

Ż

SZ

publicznego. Jeżeli zatém potrafimy wam dowieść, aż w zadaniu niedoszłego powstania było interessem naszym najpierwszym, najkonieczniejszym, pominąć zapory z panowaniem pruskiem, przeto samo pojmiecie, dla czego tak żywo i jednomyślnie protestujemy przeciwko zarzuconemu nam zamiarowi podniesienia wojny przeciwko trzem na raz mocarstwom.

I. Strategicznie - potrzebowaliśmy ustronia jakkolwiek ubezspieczonego, z którego możebnemby nam było wzbić się do lotu przeciwko głównemu ciemiężcy naszemu. Ustroniem takiem było widocznie księstwo poznańskie i niektóre okolice Prusi zachodnich, ale też po wyczerpaniu z tych prowincyi wyborowego ku wyprawie do Krolewstwa polskiego źywiołu, nichy się oczywiście nie zostało dla posług powstania miejscowego, boć to elementarnie dotykalnie, że ktoby nie odważył się wskoczyć za nami do królewstwa, pomijając zapory pruskie, ten mniéj jeszcze znalazłby ochoty do rozbierania waszych warowni pazurami. Wszystko tedy, cokolwiek w posądzeniach aktu zaskarzenia, po za prostym, jasnym pomysłem wyprawy do królewstwa starczy, jest romansem strachu a niczém więcej.

II. Politycznie. Centralizacya z roku 1845

, , , , , , , ,

jako wszelka władza, która z abstrakcyi schodzi do czynu, uczuła się upowaźnioną do poświęcenia litery poprzednich ustaw koniecznościom bieżącym. Opierając się przeto na paragrafie 43 organizacyi towarzystwa demokratycznego, a czując niepodobieństwem, ażeby kraj w danych okolicznościach podniósł broń przeciwko trzem naraz ciemiężcom swoim, ówczesna centralizacya usunęła powstanie miejscowe Polski pruskiej z rachuby przyszłego wstrząśnienia, a postanowiła oszczędzone od tego powstania siły i zasoby przerzucić wszystkie do królewstwa polskiego. Zapewne rzekła sobie centralizacya z roku 1845, byłoby dziecinném złudzeniem ze strony rewolucyonistów polskich rachować na rzeczywiste przymierze Pruss, jako państwa tradycyjnie zaręczonego we wszystkie zgrozy dokonane na Rzeczypospolitéj. Ale to państwo jest dwoiste, jak wejrzenie Janusa, a jeżeli przeszłość jego posepnie i twardo na grób Polski się patrzy, za to przyszłość jego, będąca już odbiciem polityki wszechgermańskiej, musi trochę prędzej, trochę później, wejść w układ ze zmartwychwstaniem potęgi, co jedna zdolna jest, wstrzymać grożącą powódź wszechsławiańszczyzny.

Bo i czémże jest ostatecznie wszechsławiańszczyzna w narzeczu polityki dzisiajszéj? — Oto

u

a-

45

wtopieniem się Polski w ogrom rossyjski — niczém więcej.

SZ

ud

pa

SC

pe

re

ry

pi

st

to

st

Bo Polska, będąc głównym, bodaj czy nie jedynym, czynnikiem antimoskwityzmu w dualismie sławiańskim, skoro tu pochłonioną zostanie, reszta plemienia polecieć musi w tę samę paszczę, w ten sam prąd. Owoż od czasu do czasu, jak Prussy stały się pełnomocnikiem polityki i stróżem bezpieczeństwa i ogniskiem oświaty dla całych Niemiec północnych, stosunek tego państwa do poprzednich kongressów zupełnie się przewrócił, tak, że ta assimilacya, na którą w dawnych założeniach obojętnie byłoby patrzało, musi być teraz dlań, czy chce, czy nie, nieznośnem sąsiedztwem. Znośniejszem stokroć byłoby dlań sąsiedztwo rewolucyi polskiéj, osobliwie, gdyby dało się wynaleść w téj rewolucyi kombinacyą oszczędzającą panowanie pruskie nad przypadłem w rozbojach działem. Owoż niech tą kombinacyą będzie zamiana pozostawionych Prussom prowincyi na środki potrzebne do wynalezienia reszty. W układ urzędowy wchodzić o to z gabinetem berlińskim nie możemy, ale wykradniem pannę, a potém rodzicie nadąsawszy się do woli, nie lepszego do uczynienia nie znajdą, jak przysłać nam swoje rozgrzeszenie.

1 200 00

Ale w zalotach jak w konspiracyi potrzeba szczęścia - ten, któremu się oba te grzechy udadzą, wychodzi na pełnego zalet bohatera, i panna szaleje i rodzice przebaczą. Ten, którego schwycą dopiero na drodze do grzechu, staje się podwojnym zbrodniem, bo i w oczach lubéj, której porwać nie umiał i w oczach rodziców, których oszukać nie zdążył. - Ani się więc Panowie myślimy żalić na dolę naszę. Jest to dola wszystkich zwyciężonych. Jednak, chociaż nie przeciw temu nie mamy, aby krzyż nasz stał wystawiony na wszystkie pioruny zachmurzonych niebios i na wszystkie gniewy zaślepionej ziemi, póki tchu nam starczy nie dozwolim krukom oszczerstwa na nim siadać, bo jednemu oszczerstwu precz od naszéj męki.

-

e

)-

I-

sé oa-

na oeie ieLudwik Mierosławski.





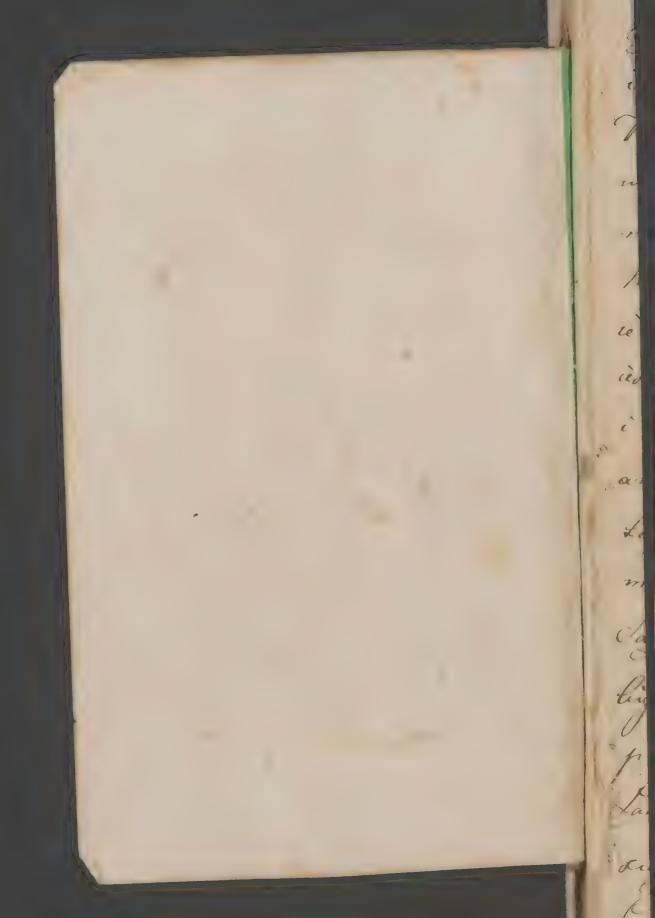

Reprogre a gainge Egetula Varnenstroge 18 Maria 1846. re Wie Olivnon minimitem Noncan re nasti pray coniedicario, processione michia sprotraje is dannego woobody hough - we mistery. To emis daising. rego ikk på vagledemblespieonentstva igni into i nejatki mulo gutojngia byis moising - rate notina assistily to be bojon mate folgina - forming lake Cymilar fall i hanonieme samie sa miane en thopis, uging ony which C. K. i hageniega go - monige - 20 jest as whathy premaisty - Horystt? juli sami mourie - By to Deputowani Gromad w Cumusie - in fort transty 2 Rajoytanien de teroze nobie maja & ady wie Games wyhito wy mordowano -Itt Parosto roctional jaki may curonion - aku w illin wtomone addano i wspokogności grandrugane abywano \_ Jakobo mają zapłacie i vocincialisiem grunda Inverstie obside, Gut Jaturny strawied liny wy all ity abiline Down bandes die chtypum mijsodoba) i to the vara volidrownie jako posehypsta Comes l'on contentant fel lagi. le cominase na codra estas nose! TY sangen Hickory in Lora celony in 30,000 Ry Omg. Conic magli sabrac chavity to aportono ne llugarquie l'ài may protrate. - "yotu ay vecon branchy rozry nano - 102 w Latombroweg Bus juli mericie romagnethosy me stofonim anivarione - i wary vey antici - n Barriami byto duro abora - gdy mimo. gli savrad vo sometriego wy pouro werete - ai vi wina autorymana na ta d wy. Vinzoita \_ ad Sasta as do Wisty Donayca i de Dziszowa mato the ac orlackty agie. Perbanyistuo Atopois do togo detto ataponia, se prins loto . In Domy sta ratito Riery who wile In housely po housele regenialities. Espanis Albureno povagi d'int, Ebaniciel'eminta wint a dery invie form Sang no hujohe amiseiony, i sturyt abojondaa miego ce ma fout the thituing estimin cognos swierie out - Orgroso. I Manto! Primie Clawiche Chriesia pisatem ou Mendlo i du Prozanti ale M. chinchiego momen mietyto. - jest no Pade sa Deiermi Sam Sucha mergie Erarm Lazowsti i 3 ch dy now rabit.

way thich Bogussens, Baranowstrich - Grieverynsti cienny - i wowsey My Authorsey, Walsey Morsey Boje it & Goragoweg, At Statfindhis zulify by this syn jeden acutat, stowens mennagezies majomego hoen ngo, 1128 Ingiacida Asmera - Bizdaci Dry baco nominez i Hote no hoszuli do Basto int ale jati mi mornimo Glinik idologu tame nocatat at rabuntil. Tarem z hi hai z histom do Rozanti postatom do Glimita ale a shusunti fornal word - Ny. ro e gladamy iak abagvisma Wajska herre a Cech iah monia nadehodzi, do usmenen Lyt i nym wroli robio \_ Pamiatem wroni de to Phonina ale choe sie in thoche Don. kyto uspocho ito no nowo sis stanty wiscorynaga pansony ing robie niches i custo Lieminations chen rabiac austronytom so Bana de driego alo mato que una riaja iati wszystkich. Byta fam iona hilka rang co moriony robiemes dole cht fret prosta i grosta ale togo vrýva - Siniradia iahovoj vy voch ispine 2 1/3 bouja - an thungtom i to Tode dringo de coi stego! Wysladamy codrien homispy asiy i voysta - chymon hong tivogi bo go choiano zatie. Dla hobiet va rhojiu do.

lyo upnej mi - 60 kg lho unizgaja sie i obdzieraja i ma to saleijaia ale mo,
szonyma memore sie poharac - gdzie brokto ini rabinthiris ne druor ciek to sie na w feer, Zaore) fine bieraja av Juline nasse i mondiga maje brych chtopors glovza e ai lo vlachta mondine i rabuje. Onchuje wiadomości odobnym wrowe cha Zoteskij wyrz byto ropou. List pisang ad with de Ugan o Galling Drin 20 Marca 1946. Znacon Hielliem Ha mnie ust taas - praos hitmy niemogtam mouse tilistownie roz. monie sie a loba moj dragi verdenny Satho! ule Okropnosie iste h doswiadaylismo mierostawiaty mi naymnigozeg nedlingi že mas bedaies stridy agroych widzie.

Och Satho wice og atswich more praecierpsie, jak mysla obiać zebyć urdziat na sie sutnienie wyathim by timy - bylago prewny a nieszrzejie tego akymi masem! Bag. siedobato sie utrzymać mnie ieurose na tym swiecie.

Mystaw iak a in das ied... aby in foring

Mystar win datho moù mei a hitti sugarnin leval o to the chory o prossing finde? nieve shejsawat nas i hiedy dbydna baisili die may przy i omieg rozmowa - je bytom istemana welpowiami - prty mable yte mais dominiar sto chloprin a lopami . 090, Pasta a horami Millami i zaran usdioni nabili harbonego, wpoadaine jak znay weithsym o were every hatasem do polioja, budany Mititor wy night domich a poutaseond à zapsy tamien . ( ) eo cha ? - Le on int Officer als Dla rous estivion uch minuto su misqueal - hýn Lyllio hrayezeli, ne im to wszystko iedno - ai oni muszu mas wszystkich zalić': donene, Damin ich prosto zivi Itami abeieti toma dogi ersie i brueto patrovac a him Lastaviatsi impatavienti ariesterovat si do drugiogo pohoje hoyutus ary iur trode udrawi za walia - office mij choi wlaby zerwat wie toka i podawszy mi sam jain Solet Brugingo policia una uchylone drawi Straelit Bonich \_ Siene fueli sie do dieni, przymytajo de moi za sola - Strongt witernas Withtow z Bonusiem i zataravswali drzevi achtopi zabieralize do zapoalema dome aly es syn youralem wasie, ale wisa' ie im ial light rabuntin, iacrel: tylho ica you na wid tach roucas capulous huith Su Whien, y Marcini Symen adudieny der nieuralo sie in to 6. kting przymat ni na prostokna gronile me pistoletan zanole wie wotać abym im oddać piemadze z to sie rozvoda - zacrat im Bonus le me lusa wyrrucae popriates po drienates Lynskich Banknolami ale to rosey Mo to byto Planich samato, i hier im inis wyrancit pareset rynstrich Where mial mpularesie i Million for samo swoie comat, jeszene zodali wie cen, a tivesy im na Bogal zahlinijač ovi poviarali že jus miemaja mieceu anown water as ich i latt muser subic protion with mati Drove do prizam. Juglismo in sama i upadlam na holana prodniem, žebynam choć nyce darovali\_ iedni titovali du niby nademna morriac ze iak Paratu i Morioni provient aby im bren addali, ze utenua s miezalijo na v \_ drudzy me praestawali i lytho porymionywali mi gwordzie i widty do głowy obcać mnie zabie - widzać

in in adali bron bo madiatain ze juzi lak niebeda sie in mogh Turey Genie do me misti na bojors -- Sodat wied Frances Intelliate firm there, prayly musicing is prodogmowat habite inaccess by tacy in jugarious na junta ich ofian - they King stage I Junya to my merry aron domine is soly I woch spendid Kurhois - ja cacretum hrzyczeć i plakać - ale maż zawotat niebog sie be hibeti miema, Lati Towate form boy godring as do comey now, \_ mare se cie hiedy ini pistolet, addale, sauch my etymic dense inductioning was atonesad organista of mierco -(Bones fromout Hair Mathi: Buthing in riving ight drawing tomati nationalle englicet un prost nich i sanstat - Ludie na offathe Butha was sahlinam upa, ming lajes air . - To ich trucke ratingmento, i why livery waysek fored O Granom inviarali Bonusioni rece amnie otivierae usego this sperse ty as beda recidorsae, cry nie ma broni? Willer cas wyshowyt aprataszem wichu praenokno ale fyt byto ich agramader ongeh hato come ie na piene saynd shokiem toch in for qualiti cepami, repartibu anystin na riemie. maprinadili maspulym nadriediemie ja led i mistan erus elapsac haton na growe i sansli nas represent ivalie ja ohrapanie hrzyvatam i ptahatam, una tueto sie hilling moszych frod damych, Vitory une alisawali nad namo i proposehali ze me poswola nas antic bythe chesti zabitego chtopa waadzie możowi momma plecy zeby go nisot do damowa padatam im do nog prosnac noby tego robili precie i dali ubtagac i tak piech ta avsiod novy po sniega mlokili nas popaychajac cepami dokarenny dokayi. Wilter zavabitego harlowego ichtojoa zabitych jenywiesti do harcumy naszemi horimi - tam musis li sony siedzieć noc cata promedzy niemi na do gte, opoding rand alumber zawie cienco nas do damona - ach ohrajone by to widokmones how on bilget probate rough homejacych, convery sey byli pasting chtope bytan racem . With forendi's Bonasian feneraly cien werepoilaly potym premiesti mme i meza pod Dela do Alotelu - Lam bytam zniemi znow Lydrien - mue harano vyišť stamlad po lygodniu a Bonus biedny viedzi remo simomi - nieposwalaja sie naiset widrie znim, - Wilhor sas

iest wyshowym ogrilalu - juz chadin kytho 40 iessere lessa reka bardio bole wome unas worystho a worgstho erabowali - ja chudze ujnory oranym o clashes. hu drebra zegasti i wseystho is opizaros i atruchini sabrali - a meble Potonych mimag li voriase \_ pirabali i pottubli Ta die Lah mam za szeredli wa, se widre meza: Wilitora pry zycin, bo Juso Tranty ust wiedney stancy american driece i restaty ber zadnego utrymania tranty ust wiedney stancy americanimoin, ale niezbity - bo go me adomn write . Ly the fechat To James in miedaleto miasta go napadli \_ niemieto crasu pastivie sie nad nim - Holstrich aboge zabilo - mato hto a Ply watali Camowskiego Curhate used smiera i rabuntis, Sa restem to a Histochich - nie marker su dastho onas - to diso iest ieszene mesenedliwszych ad nas Ogene (Benusia ah, opinie spokalenny i thinky isserve iest we spritate, w Dabrowie assythe intros ali i anisonyte Legorego rabilo - Vinoma jener 2 hygidnie zwia ianigo i shulego long. mans - as Lona iego wodka mela sobie ich i puszenons go - Mebera Casiada takre hierwindhiego Bronienstiego ibardro wale imych jesea. ligano - Niedra jednego a Wadowie Cholievacia arabonano i ledone go preszono ale musiat im na los progriegas reprody na furyi -Lanchivronsey Krabstwo uciahli do miastouka Miska i dela I ham Sie dia bojac die pouroció ini ime iniestremano trenatti. Gejsarta iv daviedskrie sakre rabito. Liestienies prostratore for chlops the i chaint acie do Germieria, rabla dest in les in fremisition apollat jednego chtopa i prosit go aby myprosid it go na ernge De l'esmienia, ten min die Hugo largonat ad rednego de hillimante. Knat hiera Chtopsuy to rest Ban & Wadowie wylingli zaren i whitago

Wipominany Willow brat - narywat suis Wiktor Doma Jrewshi ur. 1821, by t narpornorni kiens w Korpusia iniy nierosi
prejestat na nolog 2 Toyesta[: Vide 2. Louis, Prery: panish
Umart w. 1881 w Wiedmin - [: Vide 2. Louis, Prery: panish
pols. w Wiedmin i secentya, w Kwastal. histor v. 1893 t.

po X min

an - fig-

Ling

An

bri Gran

girts any

-nvl

do a h Franch Histogeona w Sambovner ierra Josephitytoophus Grun Grunning Att! ight Ju shipun fin Glassin po enefergistrollem Eroche, soo short als . snavnefan soufrejinigni Honorilgingt-Unspress Nam golingefan Demageja po umi fammer men Gland ubna Idaga favaning yakowan pany ub mist sanogowat Emer konfrontlynkowan mainer any missigan Gares Ausgulmingen, fin in von A. D. Drink am B &M. Z. 228 an for in Komaino ainterinter francisco de interior monte de man Ina. - Jugney rooshvij det in folyn shu foniguism nin norsmu Atorozonny ligt nofifillavle Orifogen ska obnigknikligen vnomten rombon Jangafasst roomher if , and Joffantter has pale zin Confusiffine your par. um Gufafavanym ynym in Trynofut Ab Enjudfind und And four Many about warden round. To soin it no you forford und bni juho Golagnifis uprtjær nommir ist nutur frum allund obargtmittelja Granden sku stormestand hertest piet in Bran Generalem grunnenten skur gitt Unter flower gener om di aller fritten Portfrethen zu felden, med amf ang dab synnamet de de sombre ja somfor, deft dening ober in Granffels bryste. bu funkejon fuffor ping min hillhofolustins o. hondanking ihr Gluto for Dom nolule. - Mit lenfomtion Brugningen norganiste skrif. Gologe fait, min munime lubfaften Dank fins sår nom b. D. Frink Chand go.
Avortfaum zeonsknigs sign Mortugung, vordsvij bin iha graßen Auforgung sho zefrrefu Komarner Jamaniha großam Muglinks googsbrugt woorher if. Mit show and gray any undanton Gospeting fals in Ni Hor, Jodynphister Amor Evail Ganglum, ji Anoblaiben Sus Wohlyworm yang rogobores for Jimon fasimir Ofhanckoronsky nt Inis de 13 May 1846.

bon thy ??

SI sn w d O) 1. 2.

## Obywatele Miasta Feranowa!

Silne woysko Owso jio die nachodai, sta przyniesienia nare, sronej spotegrośći w waszem ellieście - Spieszcie go przyjąć w sronej spotegrośći w waszem ellieście - Spieszcie go przyjąć w srone mury, wieby mogło stanać w stronie niewinnych. Yctotast, wiek bron zwiy maydzie przebaczenie; leez śmierć czeka kai, olego, litory z bronią ujęty zwstanie - Miasto raś iezeli da o, piór, tanie się bez litośći pastwę ognia i mierza - Objaśnienie czynię z rozkazu I. O. S. Namiestnika Warszawskiego - litohatorice d. 3 Marca 1846.

Spierat Janiutine

Tris prolegtych w Krassowie, w mocy z dnia 20 ma 21. r. 1846.

(Wyciag a Althu Unedowego)

i. Bockhowski San Franty. w Struck przebity i w piersi postrzelony
polegt na Vicy Mikołajskiej, w stroju balowem z reki Vaprala Austr
2. Gotembiowski, · Topatkę prawą postrzelony, Kula wyszta, polegt przy

Thosciele Sanny Maryi.

- 3. Michalski Tednej wytowe postrzelony-
- 4 Michalski Stanistaw, Campiars w bow postmelony na Ulicy Floryanouicy
- 5. Istnierz od Nagent, tetory posescell mas strong To finciow, warw prze, bity, głowa pocieta i postnelena na Ulicy Mikotajskiej.
- 6. Weinberger Tromissam Policyi, twan i glowa palasaamu pocieta, zginat na Stradomiw & zesti Milicyi Brakowskiej - & zueczoty obias wiz komentar.
- J. Paluczna Anna-Dziewka z pod Thruka na hydruskiej Ulicy przez Woysko Rustryackie zabita, w prawy boli kula trafita\_
- 8. Lalectra Maryanna w Lydowstriej Ulicy przez Woysto zabita, Mula w glowe trafita, whoto nosa wyszta.
- 9. Belli Eustachy, postrzelony i porgbany na Ul. Stowbowskiej
- 10. Cichy Antoni, stuza cy Bellego, w twan postnelony i a tytu kare porce
  - bity, na Ulicy Stawsowskiej -
- 11. Vlomar (Sapieg) rece i glova porgo ane od Cowstancio na Orzed mie

12. Vinyaanvuski w glowe postnelvny 13. Ber stolare w piero praestractory-14. Walenty Woris glowa porabana 15. Hottaman. Artys. Dram. postractory w both pray S. Tolxim, umart z powodu odnawiania się tej rany we z lata w trielcach. Wiszieniu politycznym. Vingroliem Sadu liryminalnego Livourniego, za udział w pow staniu r. 1846 wolkarami zvotali: s na lat 20. Brześciański Stanistan\_ X. Lacheta Franciszek. Siedmiogrodzeni Adam Stokowski Apolinary - Samitt Henrych Wy. sveri Toxet Chrome\* - Sapinshi \* Maxwelliewicz Levn na lat 18. Goslar Tulian, Kański Mikoloj. Bonecki Tevlumb. Tru. manoui Levn. Indrusilliewicz Jan z Chochotowa. na lat jb. Grochowalski Lygmunt, Gorecki Lym. Lieuierski Tizet. na lat 15. Chrome Dyama, X. Nachlik Rugust, Storwwski Ludwik Chutodecki Tomasa, Domaradriki Madystaw, Grusgechi Karol, Lisso, ruski San, Romanski Francisaell, S. Szustkiewicz Antoni, Rudnieki Francis rell, X. Gromadani Ludwills, Dominillowski Teofil, X. Putat. Riewicz Toxef, Neronowicz Toxef, Tarnawski Michal, Chmielewski Robert, Lebiveri Woyciech, X. Bereinicui Tosefna lat 12. Www.iecki Marcelli, Bogues Lucyan, Bobrowski Telistaw

erre

163

Bulowwii Bonawentura, Dydyńskii Madystaw, Romer Teofil, Woro. niedli August, Chragstowski Eugeni, Gertler Legota, X. Florodyniski Milhotoj, Viulmalydii Roman, Podoslii Ferdynand, Radomskii Antoni N. Greesanist Antoni, Salecostrowski Wilibald, Saeling vusui Tomasz A. Szajnow Franciszew, Terlecki Antoni, Terlecki Leypold, Danielewicz Gabrych, Lurowski Franciszen, Trumaniski Eustachy - Boberyniski Monat. ma lat 10. Morebowski Antoni, Terlecki Felia, Woroniecki Henry k Ohtopicki Ferdy. Dulemba Leonard, Goslar Jan, Jaworski Tozef, Warninski Henryk, Papaj Karol, Serwalezza Saniel, Stawaki Lev. nord, Wysvkinski Karol, Ulejski Felix, Otpinski Marcelli, Kowalski Stan, Skapski Ant. Vopei Jan, Wisniewski Thonst. Thovats Vajetan Miller Masymilian, Rylsui Edward, Gudzińskii Jan, Dobos Mea\_ Madejewskii Legoldna lat 8. X. Dlugos rews ili Tynacy, Dydyński Rajetan, Wleszczynow Edw. Bogdanskii Henr., Chtedowskii Toxef, Dunajewskii Albin, Minas owiex Piver Prusui Jan, Piasecki Stan. Groducki Toxef, Swomen Ant. Gawron, ski Francis., David Alviny, Smolski Kaw., Tiemiański Wawa. Sochański Edw. Pochwalski Wine - Pawallowski Med. Miśniewski. Tyczny Anloni na lat 7. Czepelewskii Alex. Debowskii Jan, Nabielak Robert, Potockii Ignacy, Virobicki Willor, stranani na lat 6. Domain Celestyn, Togt Antoni, Warexewsii Mills F.

Tarenyisti Hieron. Wozinisti Franc. Domewowicz Tulian. Doministrowski Thajet. StatViewux Alexan. Adamski Maciej, Wadoweni Lud. Toruristi Franc. Probilei Julian, Morkalik Jan, Chwalibog Henryk, Tagielaki Jakir, Lecrezynicki Eraxm. N. Stobowski levn- Wolski - Stierowski Marcelli. na lat 5. Dwernielli Wine. Komorowski Jan. Thomiselli Adam, Lewinski Pivls Groczyńsku Bugumit, Brezden Andr. Thrasinski Alvjay, Mirvar Grag. Romansui Franc, Microejsui Karol, Najbar Michal, Michalomi Jan. Urban. ski Franc. Freund Mes. na lat 3. Steerula Jan Goral, Vivis, Myciech i Tacenty Girale Wisnewski Teofil i Rapuscinski skarani avstali na smieri prava powies kenie. is Toxef Levjuld Umietoruca, soskazany na smike, utaskawivny na lat 20.

164

Choral nr. 1846.

I dymem poiarow, a Kurrem Krui bratniej Do ciebie Panie bije ten glus Skarga to strasana, jeu to votatni Od tallich modtow bieleje wtos My juit bes skargi nivanamy spiewu Wieniec cierniowy wrost w nas an suron Wiecanie iak promnik turjego gnicivu Stereny su Tobie błagalna stoń

uci

now

clai

istay

ilex to vary ey's nas nie smiagat A my re swierych niermyci ran known wotamy, In sie przebłagas Be on mase Oycies, bo un nasz San, I anowa powstajom w uf wici sacrersi A xa Tua wola regniata nas wróg Timiech nam reuca jak glos na piersi A golxie ten Dyciec ?, a golxie ten Big. I patraym w niebo czy też ze szczytw Ito slove nie spadnie wrogom na znall Cicho i cicho porrod ble situ Tak downiej buja swobodny ptak Owor awatpienia strasanej rozterce Nim nasza weare rozcucim znow Blukniz ci usta choć serce ptacre

Sadzi mas po serou nie westug stiro

O Panie, Panie! se agrora, suriata

O Panie, Panie! se agrora, suriata

O Panie, Panie! propriés L' nam cras

Syn satis mattle, brat rabis brata

Mnés tur Trainnow iest porrès mas

Aleri o Panie! oni menimo

Ohvé przysalość nasza, cofneli w-stecz Insi saatani byli tam ozimi Oretre Maraj nie slepy micen Patre! my es nies renzácio rausas interas Na Twije tono do twoich quiands Modlikus, julyniem iak senni julacy Co leca spoone o orod wtanyoh qui and Oston mas oston ogcowers stoning Daj nam widanie praysatych Twych tasu Niech hwiat megrenski uspi nas citonia Niech nas męczeńskie otoczy blask\_ I a Archaniotem Twoin na czele Pogriemy potem na wielki boy I na drgającym skatana ciele Latheniemy stlandar surgiesthi chiriy Dla btgdnych braci stworzem serca Throdnie ich amyie wolnvici ohvrest Wtedy postyszy podty blurnierca Nasza odpowiedí " Bog byť s jest " -List wr. 1846.

Taki fist napisal Ixela Do swijego przejaciela. By mu racays wythemaony Co to wsaystho ma sig macry Le starvety, Officery acodbierali wrotery Tan masae wspólne cripny Wy stroicie servi w wawnymy Tys byt projettu wydawcz Leve ia bytem wythonourca I simiato wyrzec możecie Le i waste tycie priecie Halerato li sol Ineli Pravola rescio mnie njeli Roznemi obietnicami Chodzitem ia razem z wami

No Obiady, do Flotelu

Ufalisiie rie to mestuo

Wsayscy tylu przyjacielu

Sprawilo dla was ruyciertwo Prawda neście wy nabali Smiato tych comy zwigzali Jall by ranny, spire powany Coach patassem te gatgany Vinyeneliscie w cate glosy Vatrage pilnie golnie sa Kray Cejuj smidty do pomocy Leby tex tak a had worsey Solacy sie portozati dibyscie to ucietrali To wijstruych disc jivi tego Teraz do Staresty mego Busmy przecie rastużyli By mas when w internej chwili Grothat ter stopien wysom Napis wyryto g tębotii Sutay ciata Breindla Irdi (Piranco ta Krajyta stugi cras po Revolucy: 1846)

the second of th to the second of 1 ... yerrowania min.

Odpis - Joy obyw Michat Wisruiewsdiodarat osobisty cha. ranter av frudnych drisiejsnych stosunhach, bespiserung prowa =
dragy de ramiseronego w rewolucji rd. 21 b. un, cela, t. j. wywalone
nia niepodległośći Ojeryrny porer posusrenie mass ka pomocą nedania włościanous nieogranicronej własności, oddaje, temus ujęta ponesemnie Kradion 7. 25 luteyo 1846 Tyssowedi mje. Przymyk wtaske Michael Wishingwoodi mp.

cha. 1.1 wa= alone. aura mie

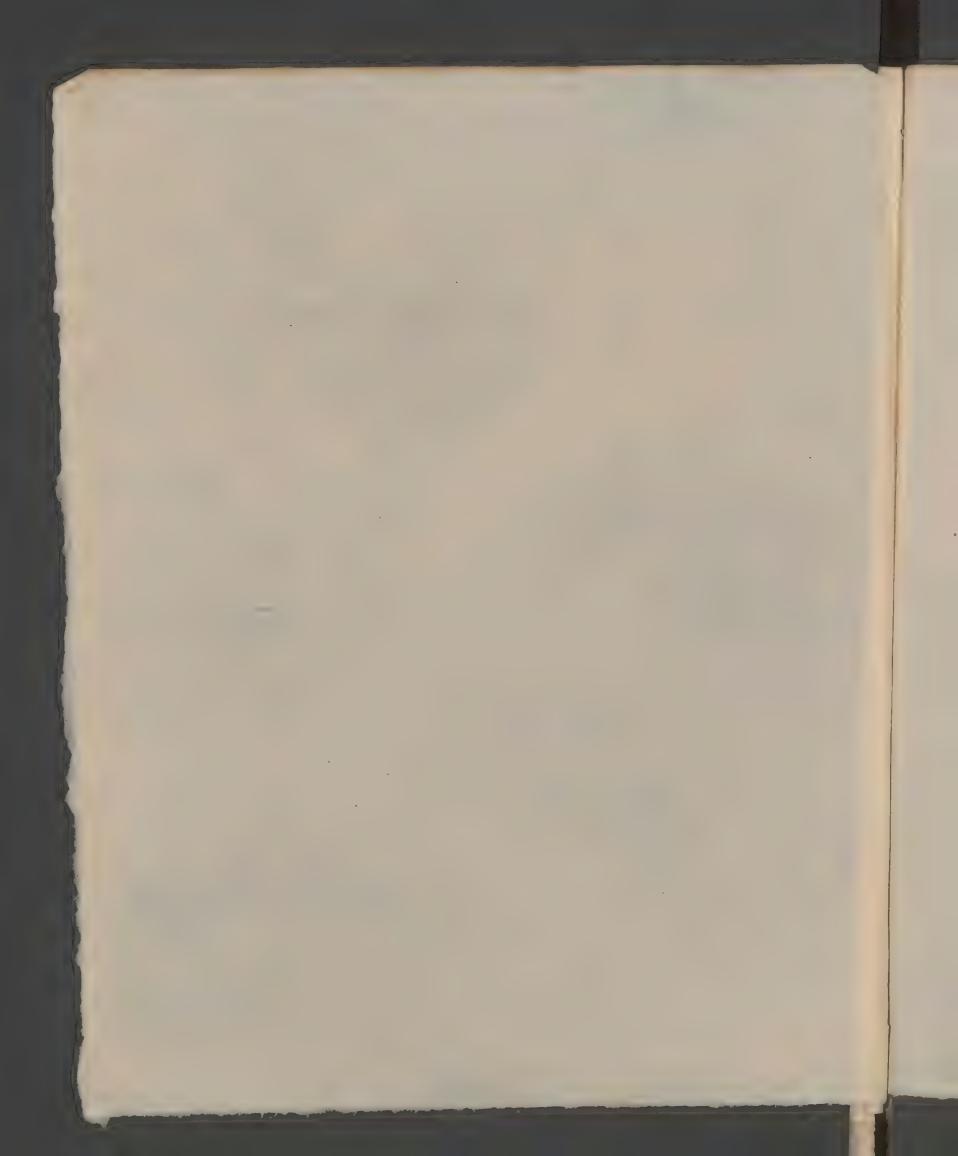

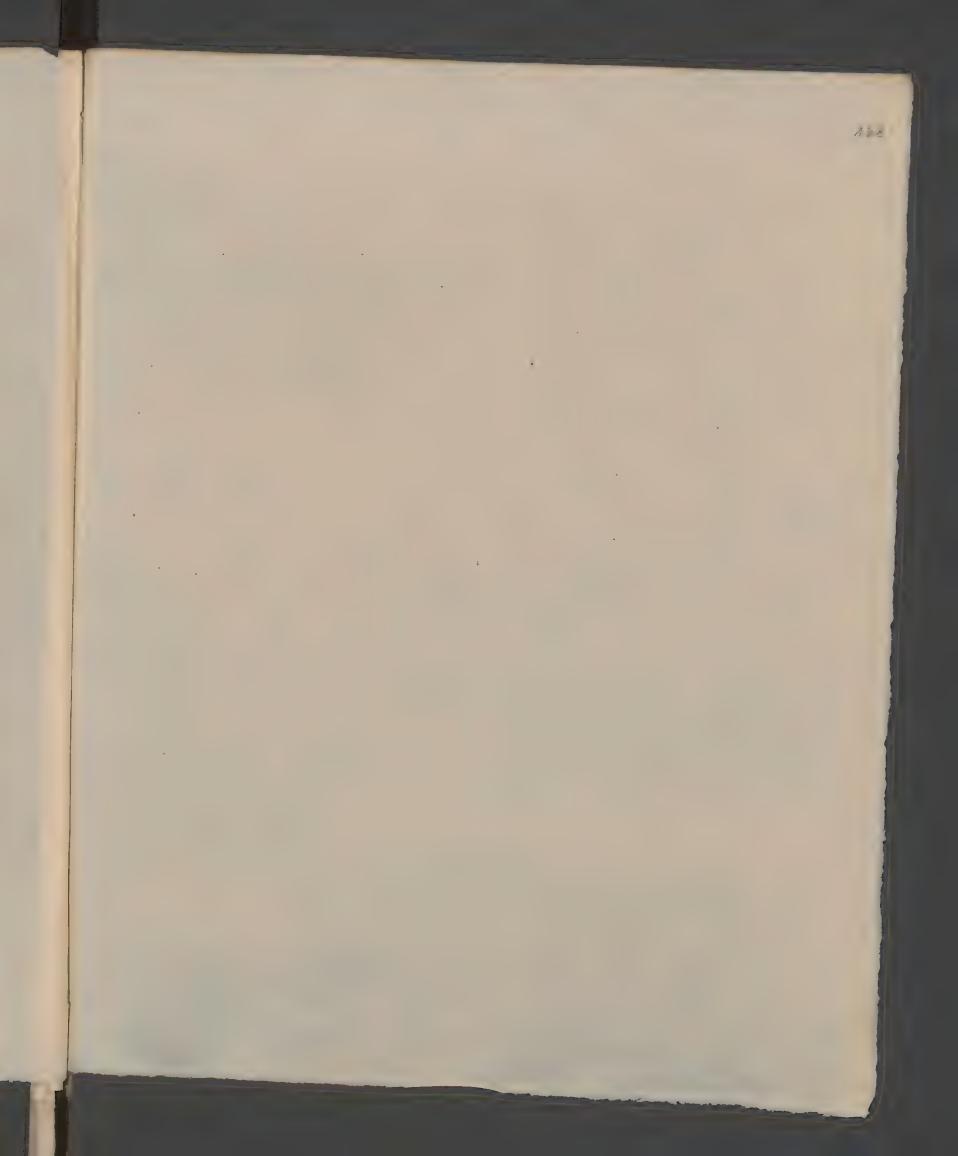

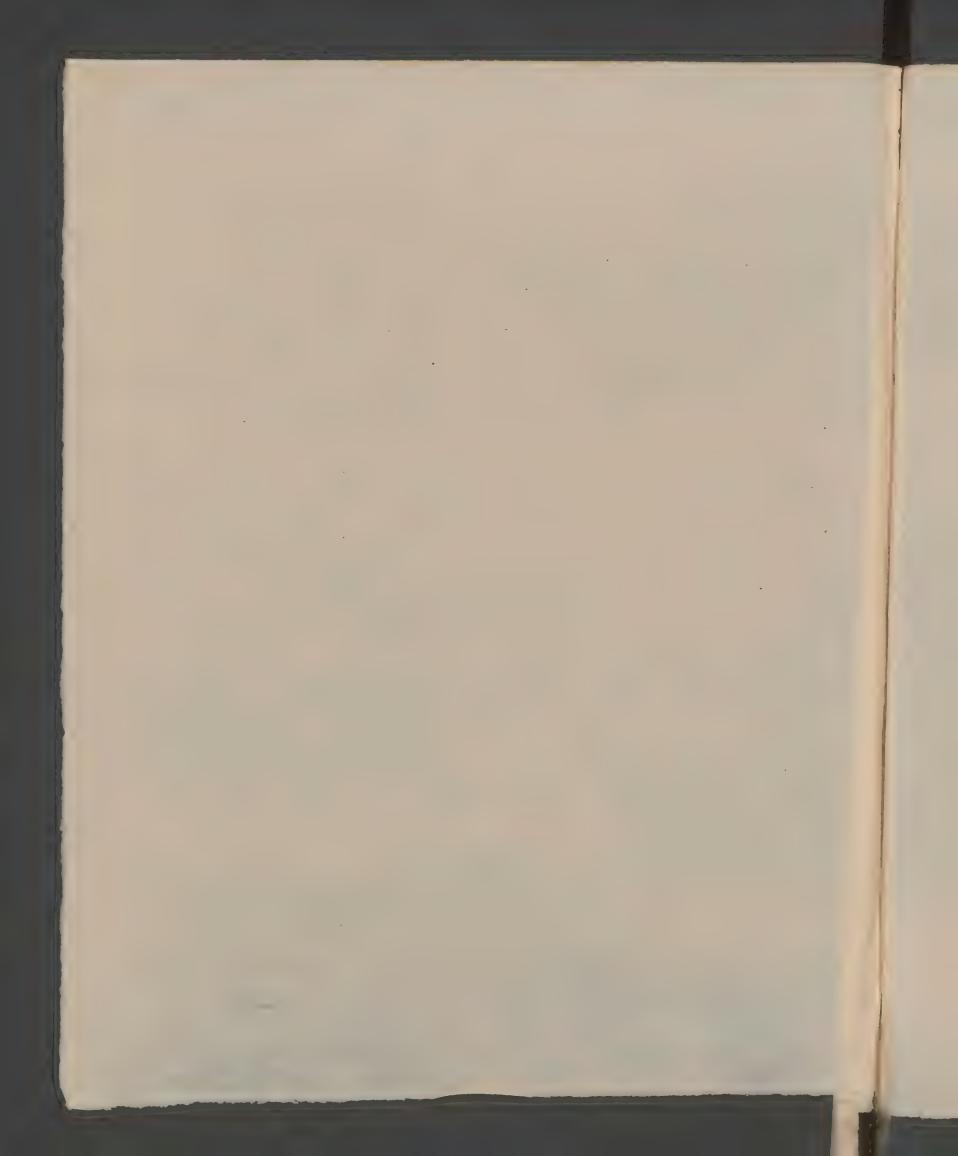

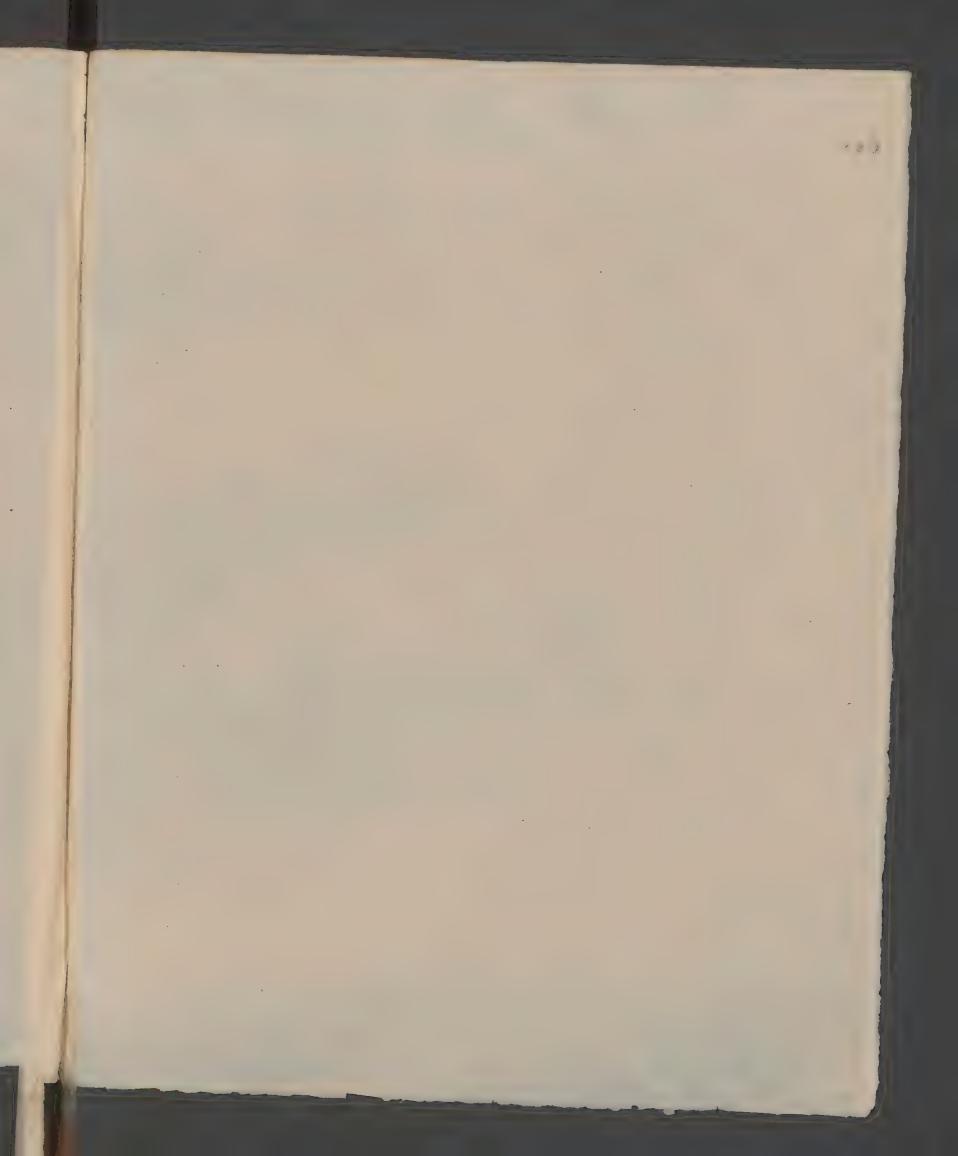

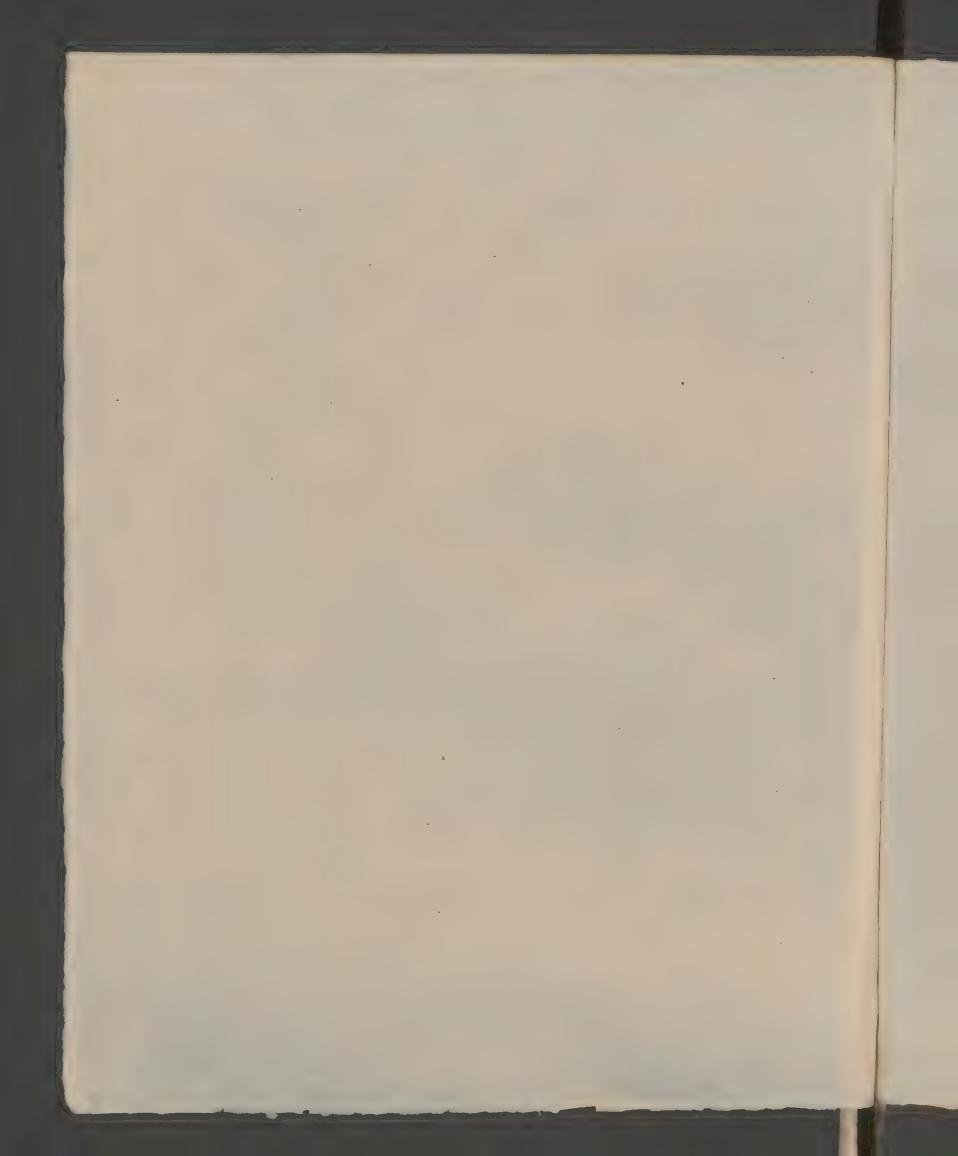

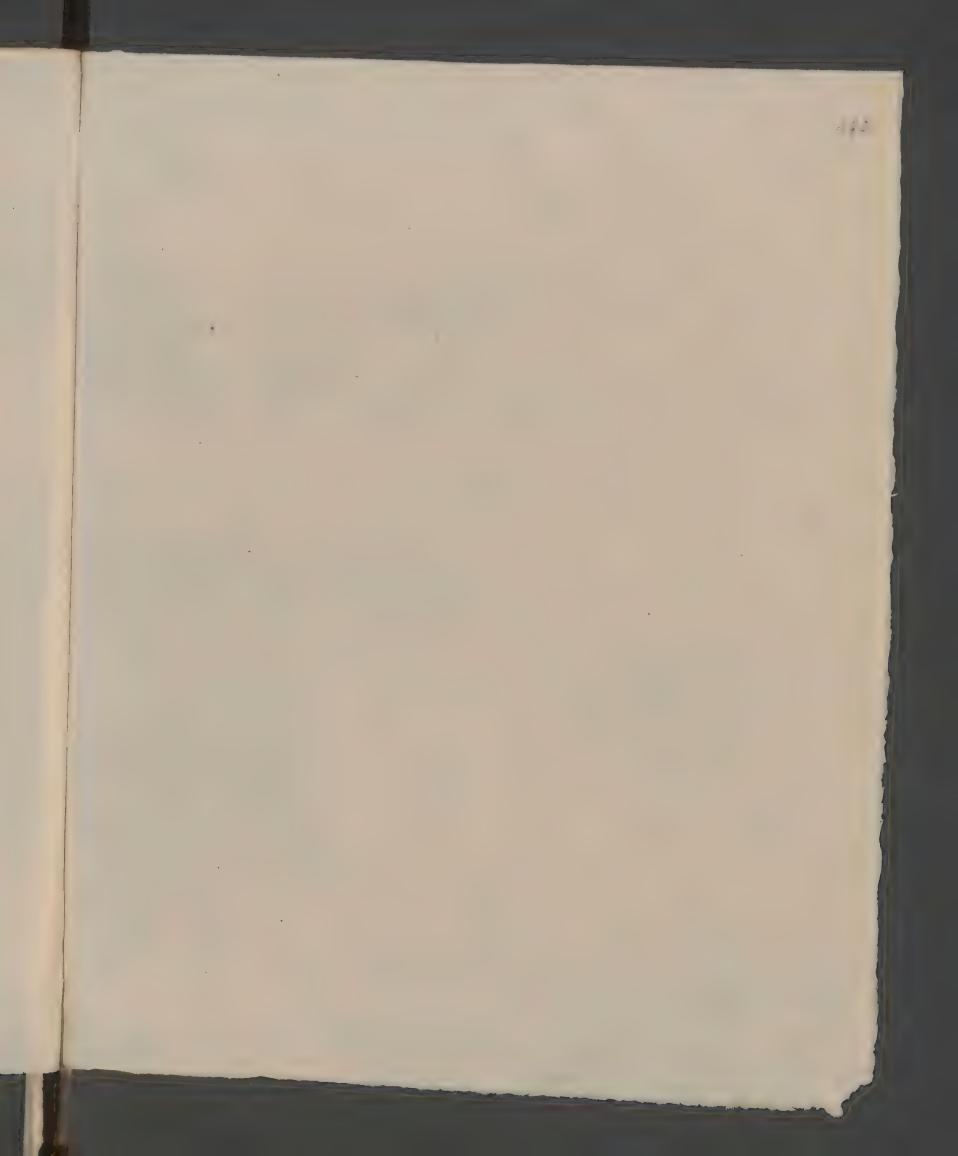

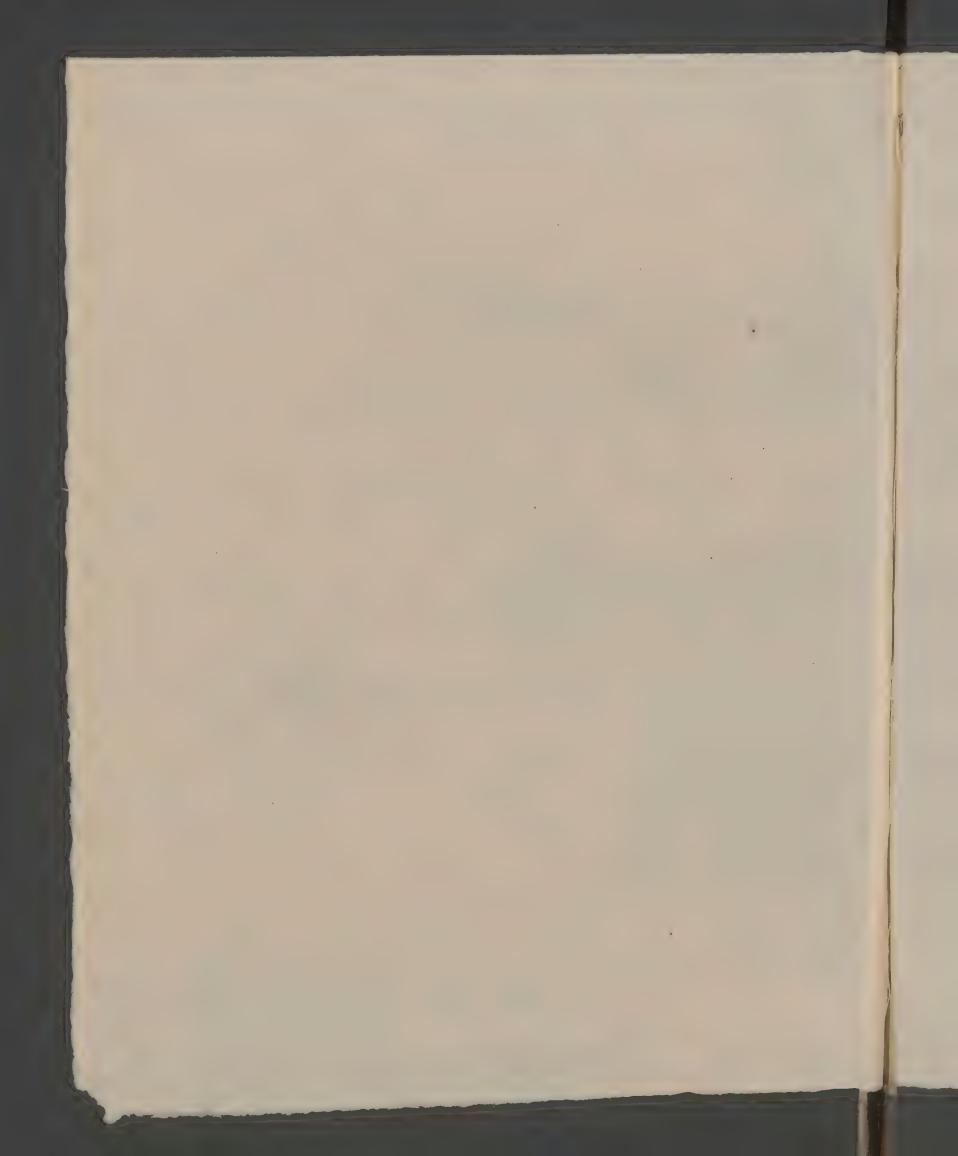

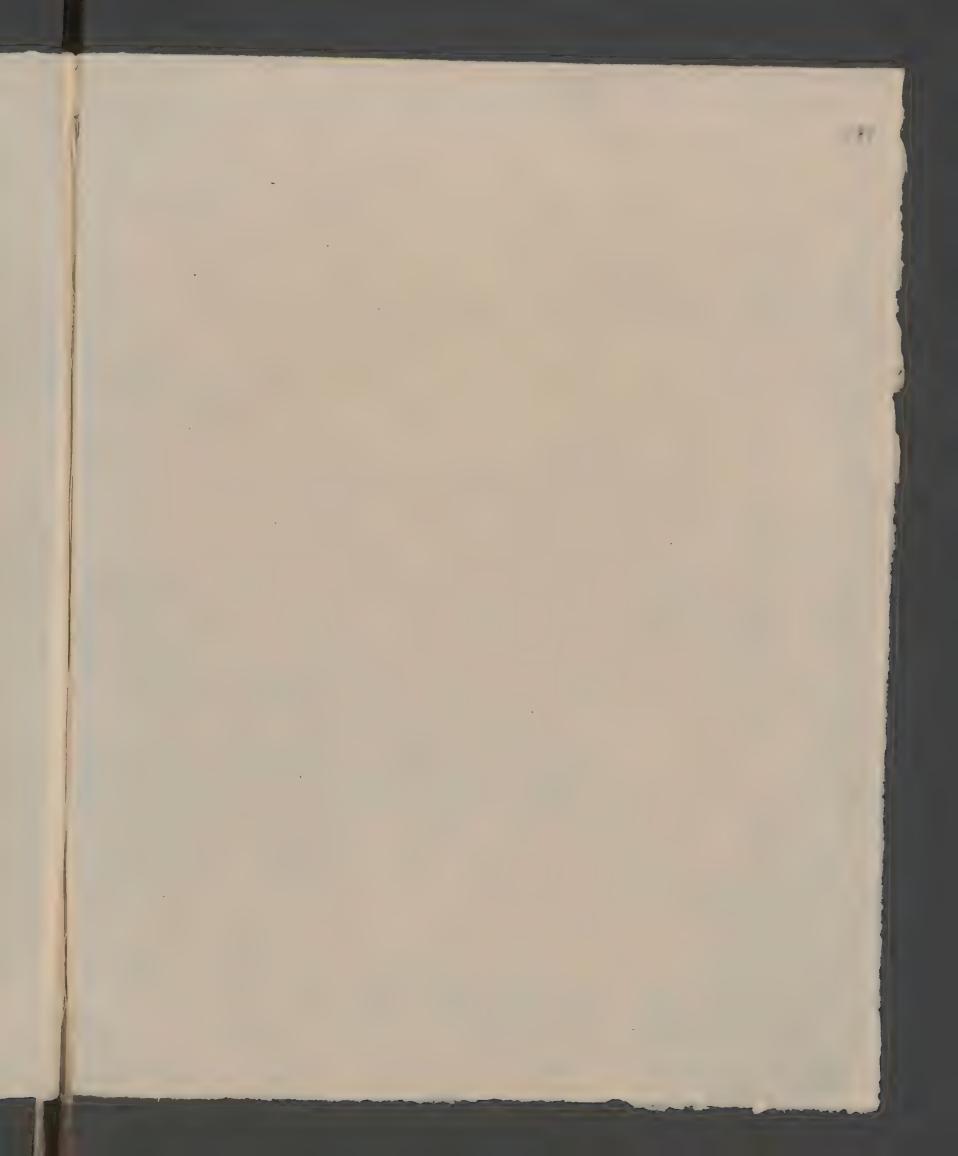

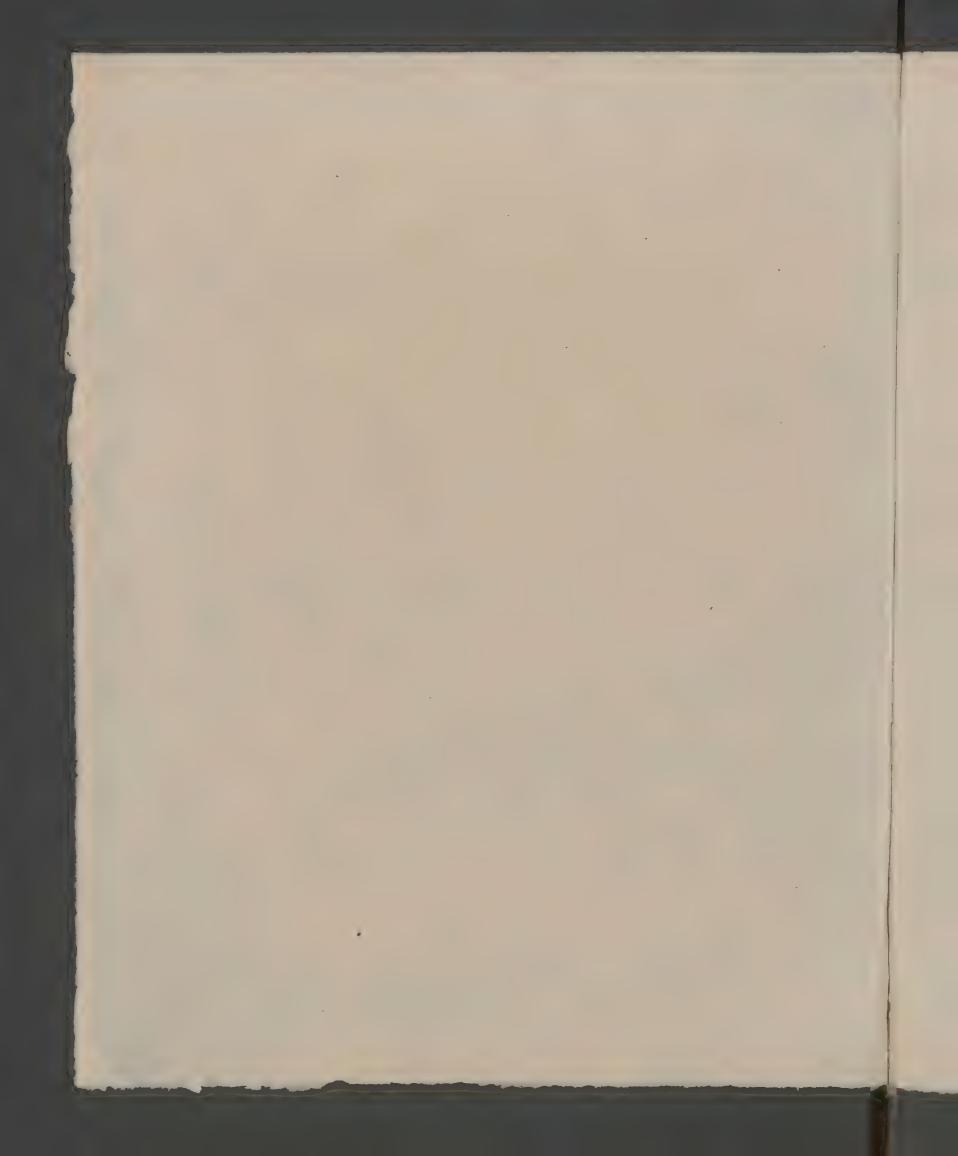

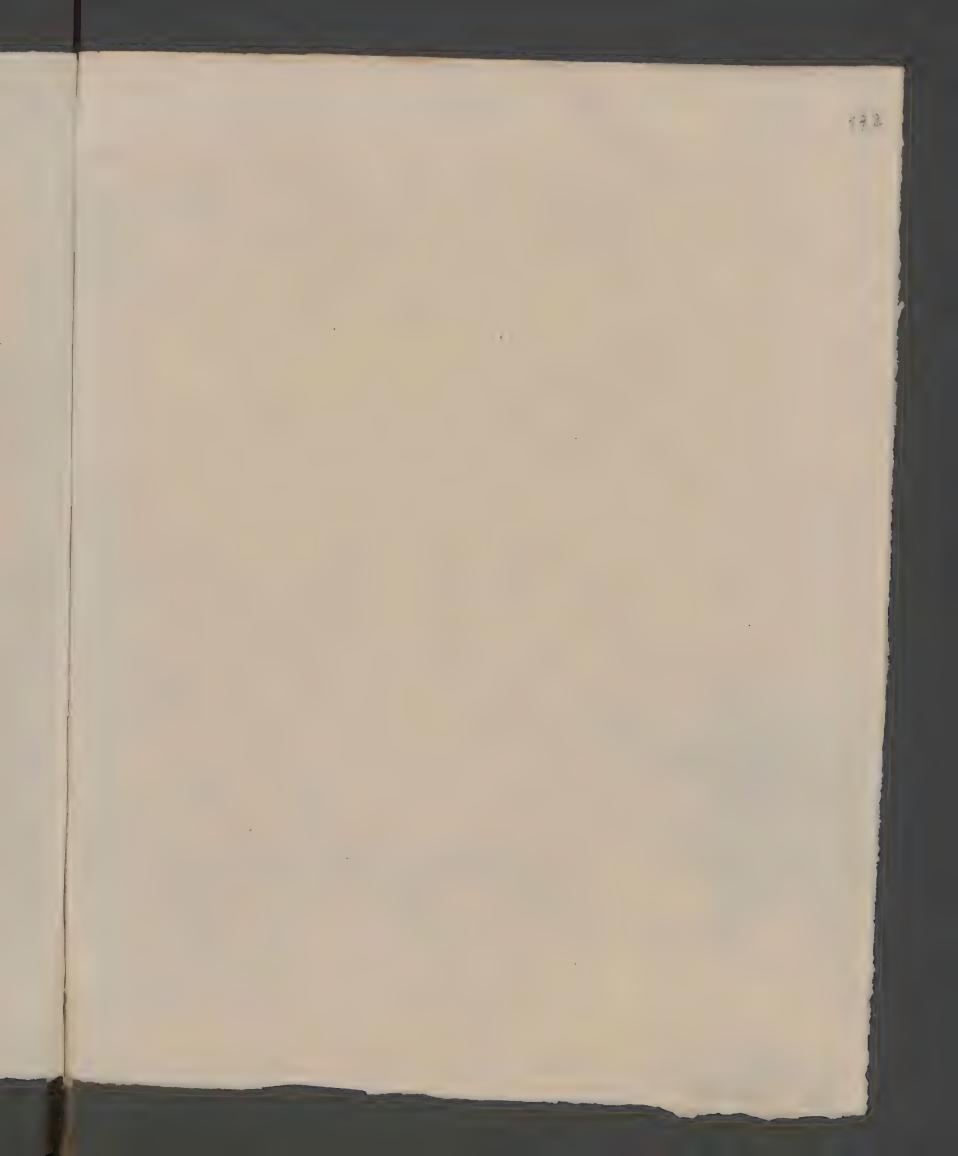

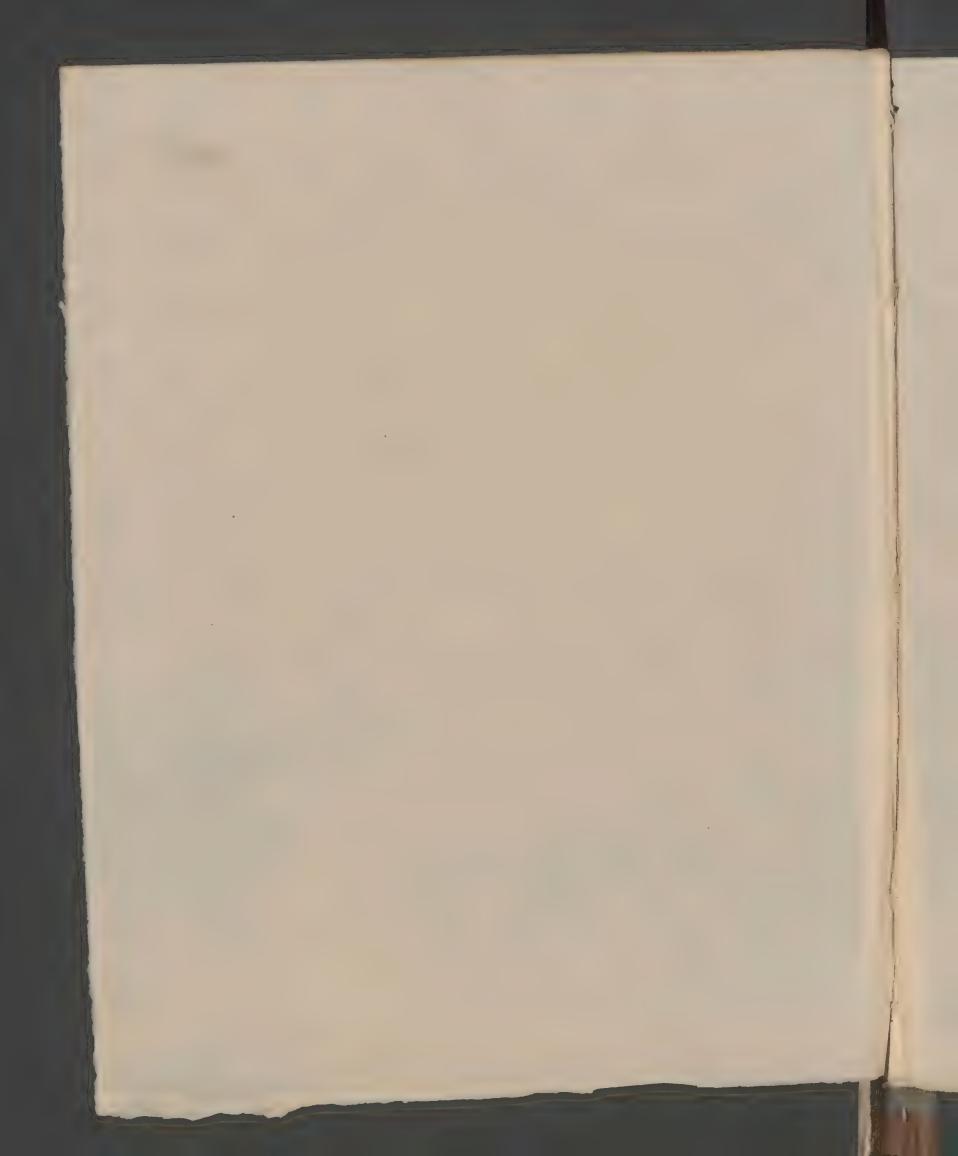

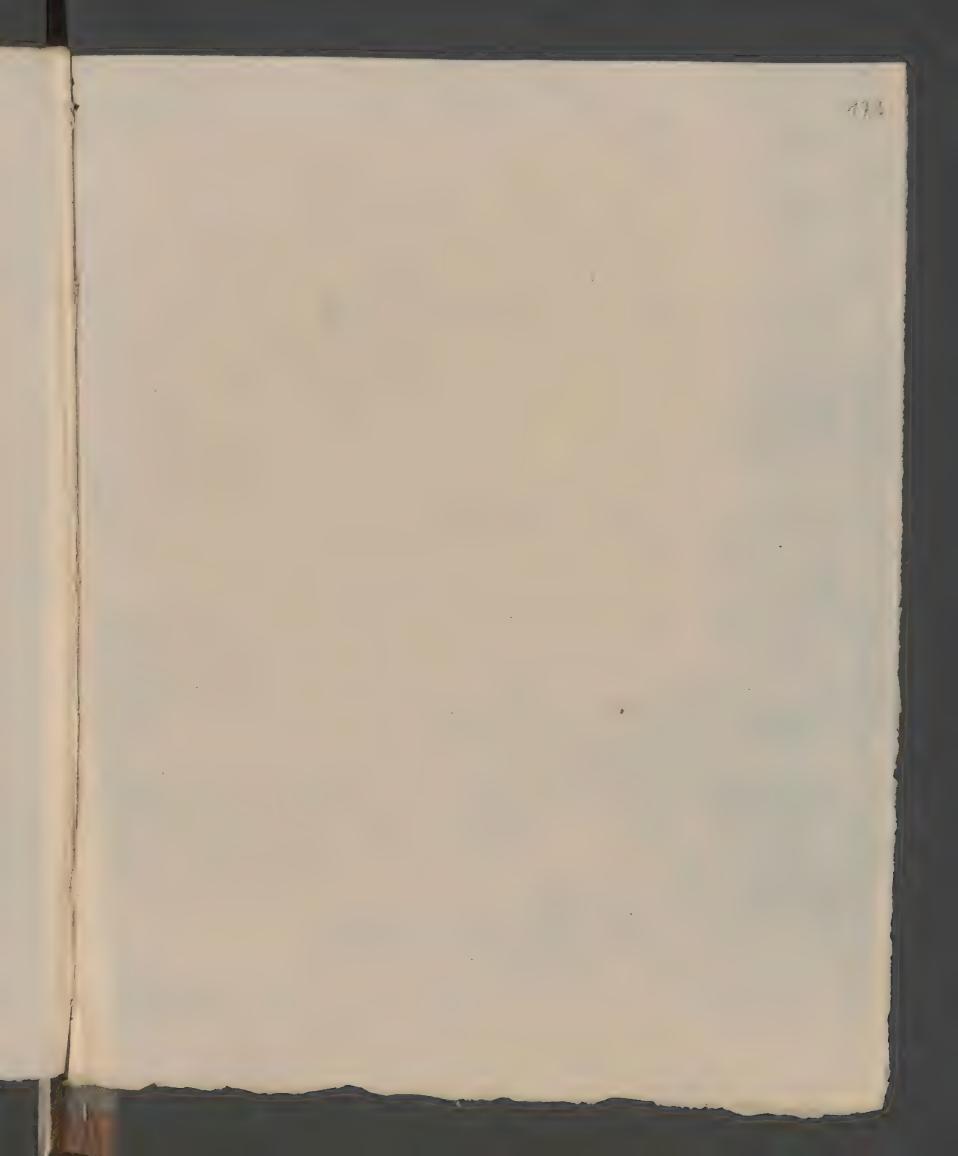

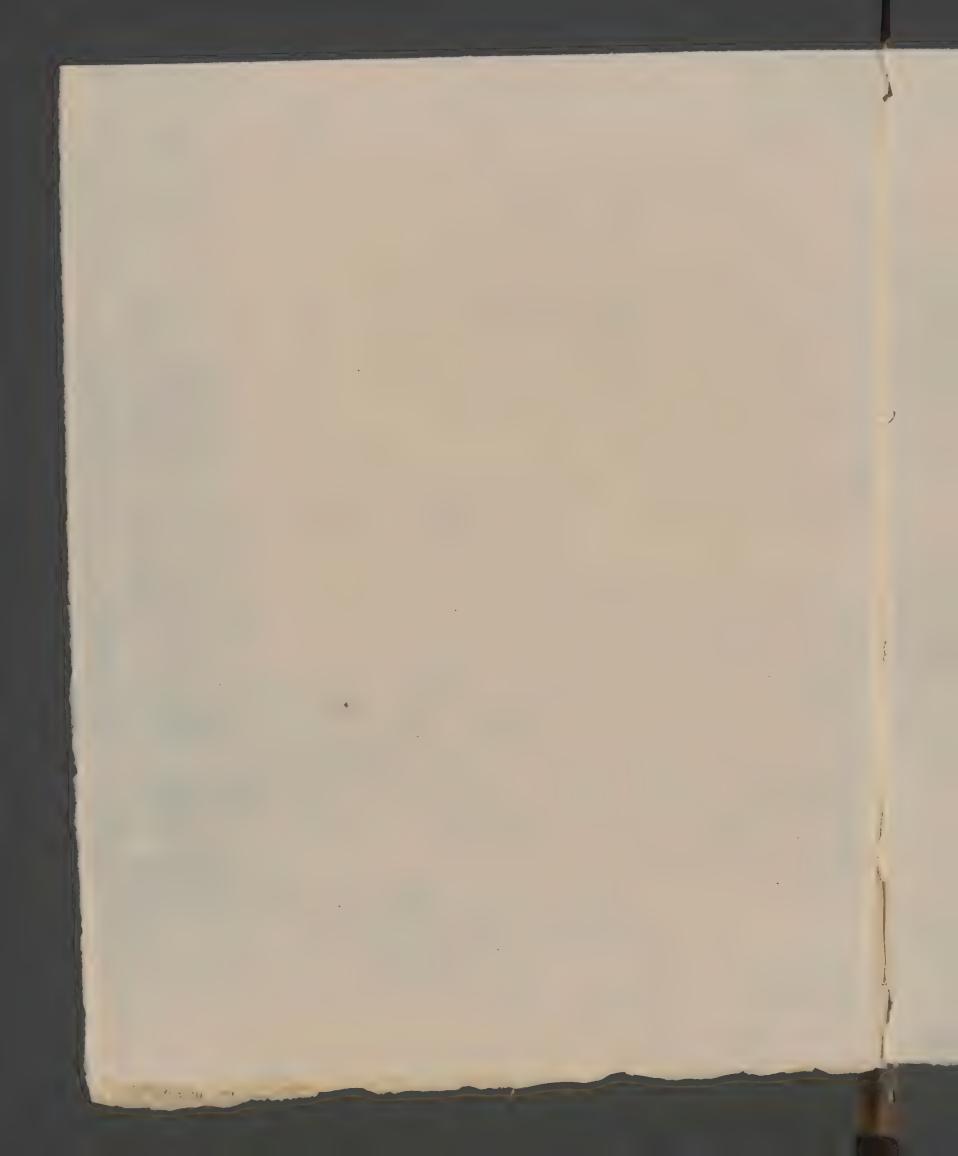

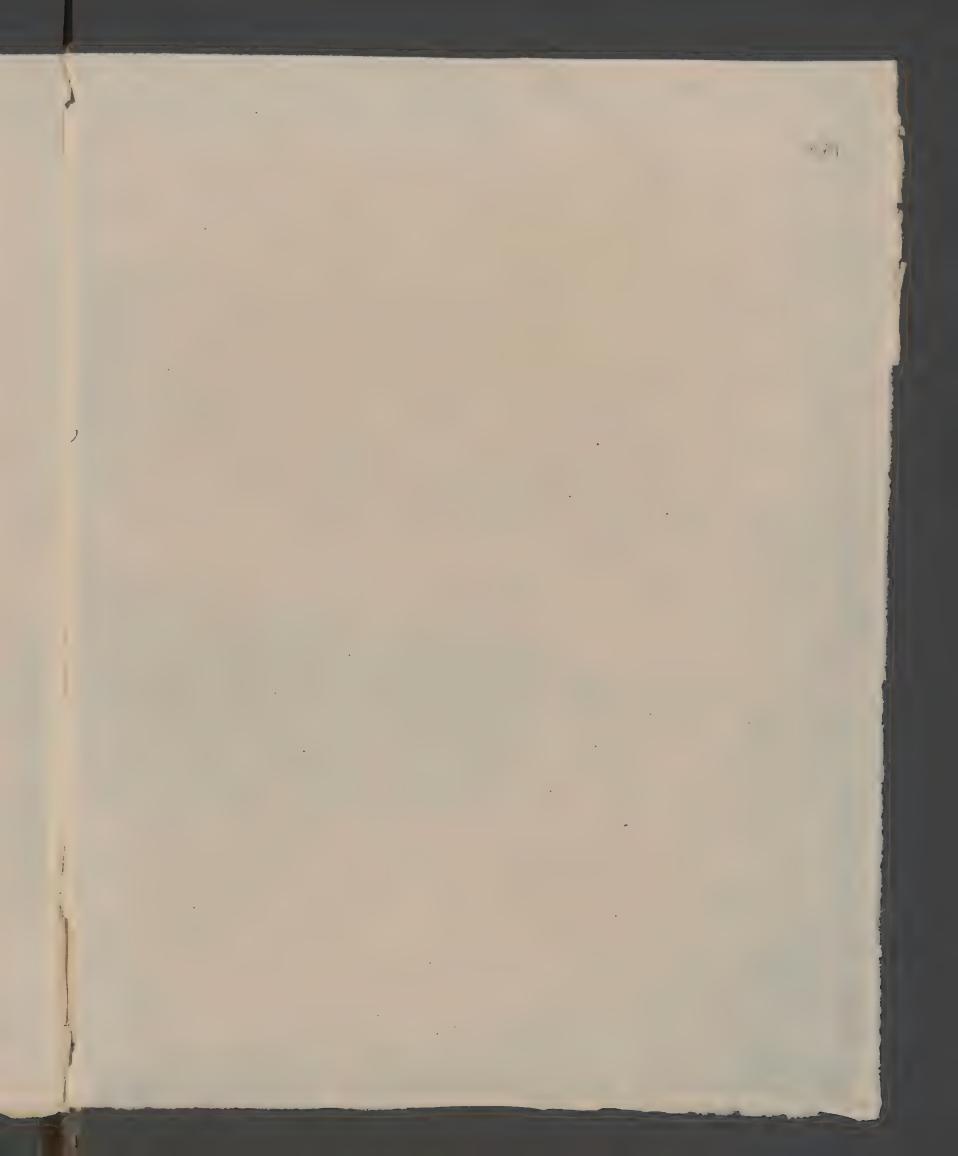

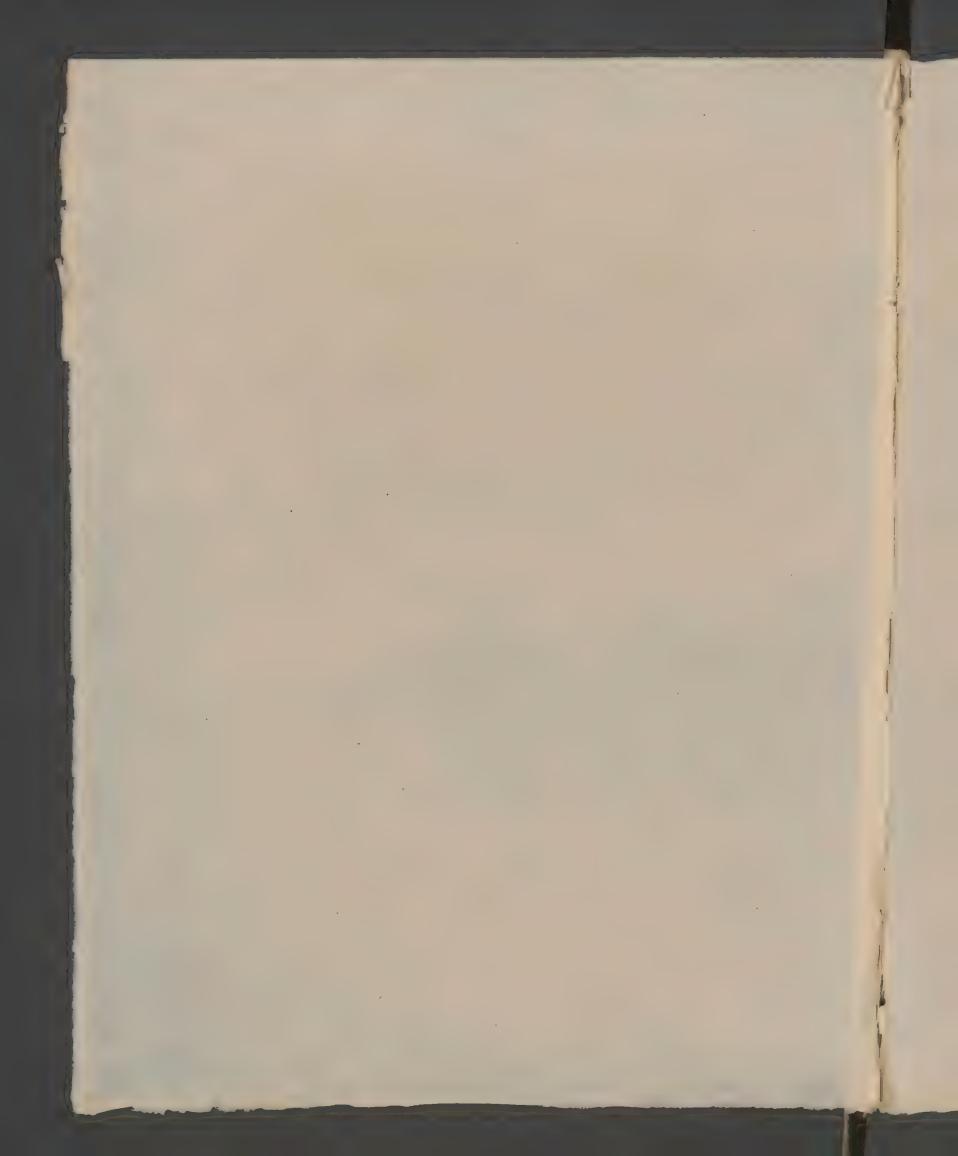

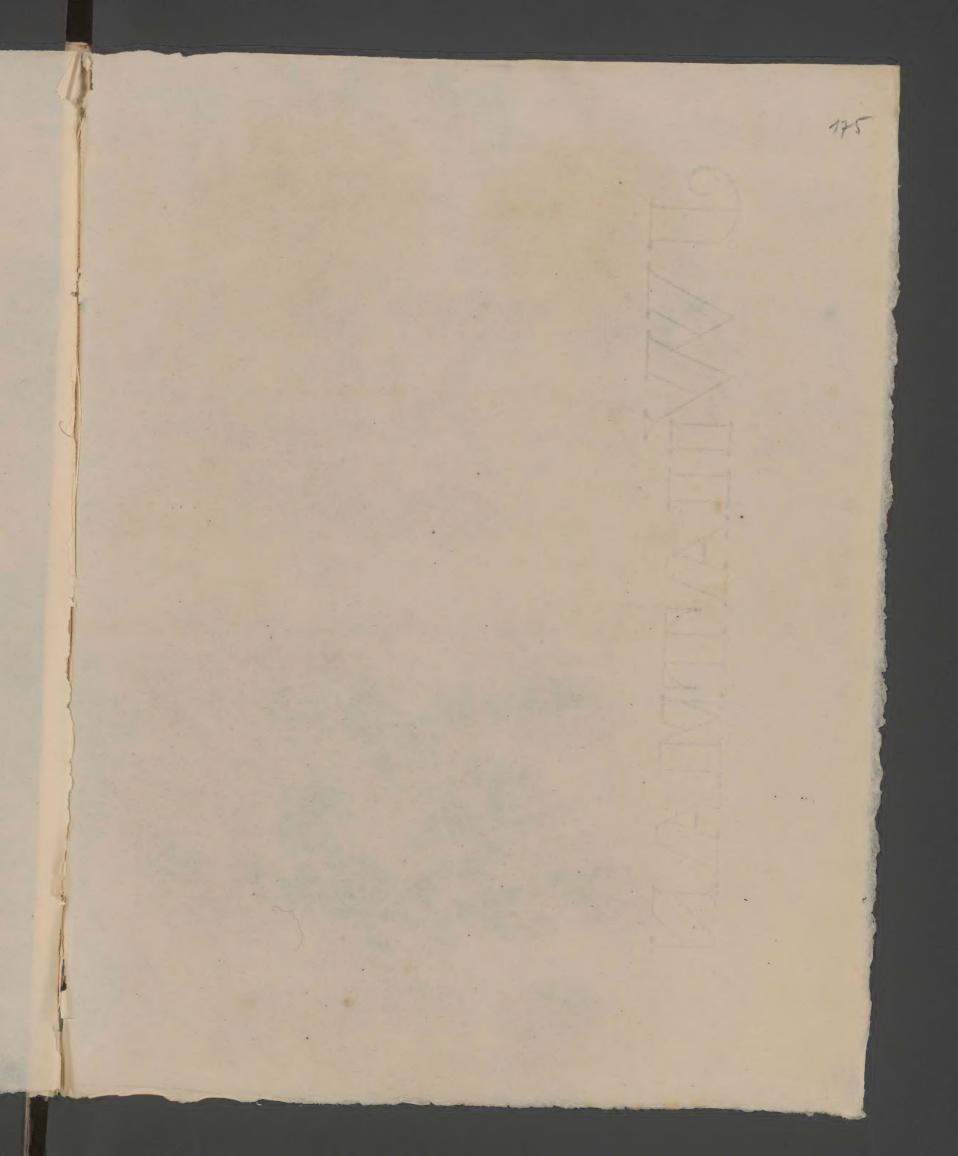



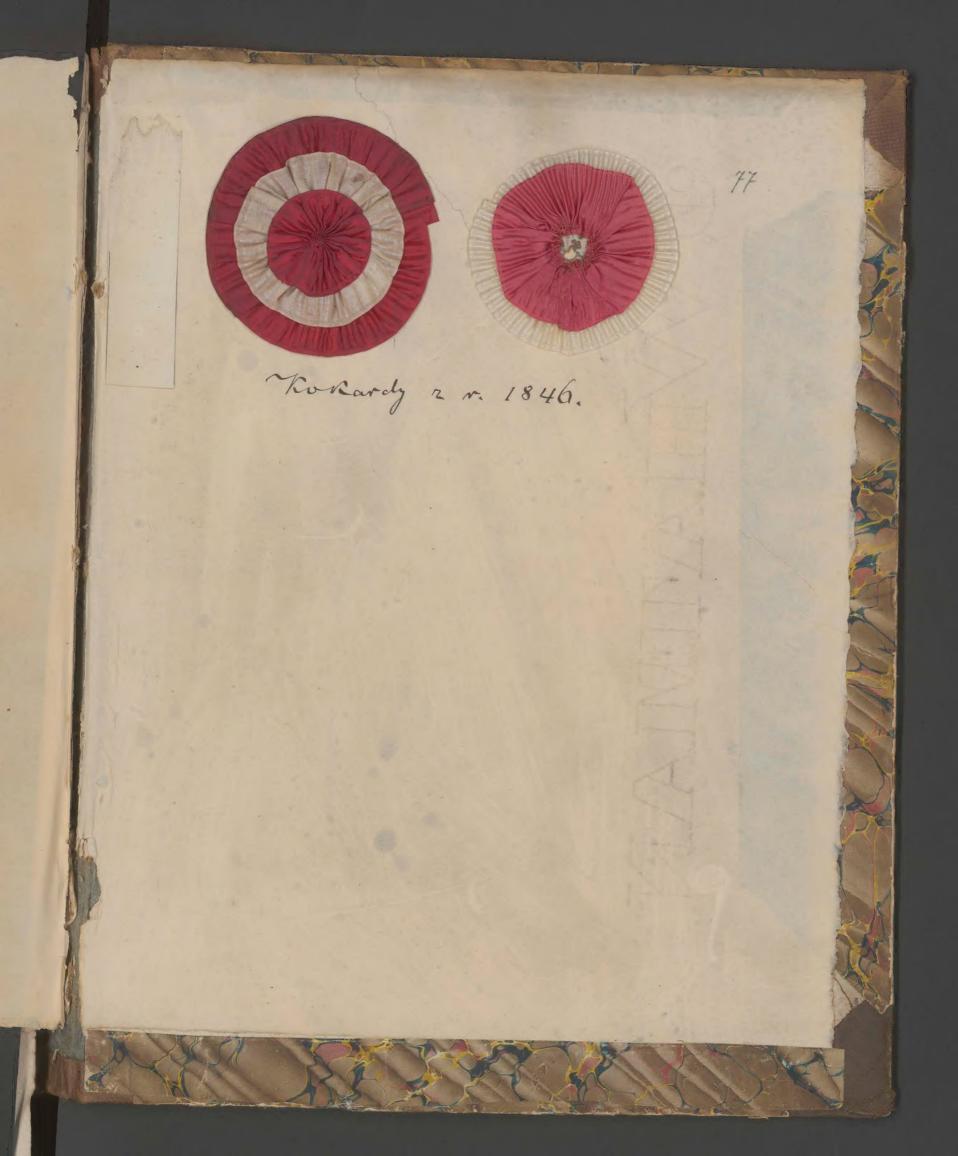

